

Digitized for Microsoft Corporation
by the Internet Archive in 2007.
From University of Toronto.

May be used for non-commercial, personal, research,
or educational purposes, or any fair use.

May not be indexed in a commercial service.

(76)

3.37A

# LES LAPIDAIRES FRANÇAIS

2240. — ABBEVILLE. — TYP. ET STÉR. GUSTAVE RETAUX.

## BIBLIOTHÈQUE

DE L'ÉCOLE

# DES HAUTES ÉTUDES

PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

### CINQUANTE-DEUXIÈME FASCICULE

LAPIDAIRES FRANÇAIS DES XII°, XIII° ET XIV° SIÈCLES
PUBLIÉS PAR L. PANNIER



### PARIS

F. VIEWEG, LIBRAIRE-EDITEUR
67, RUE DE RICHELIEU, 67

TE BOOK WE P

M.

## LES

# LAPIDAIRES FRANÇAIS

## DU MOYEN AGE

DES XIIº, XIIIº ET XIVº SIÈCLES

RĖUNIS, CLASSĖS ET PUBLIĖS

ACCOMPAGNÉS DE PRÉFACES, DE TABLES ET D'UN GLOSSAIRE

PAR

#### LÉOPOLD PANNIER

Ancien élève de l'école des Chartes et de l'école des Hautes Études

AVEC UNE NOTICE PRÉLIMINAIRE

PAR

GASTON PARIS



## PARIS

F. VIEWEG, LIBRAIRE-EDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67

PQ 1327 L3P3



### NOTICE PRÉLIMINAIRE

Voilà bientôt sept ans que Léopold Pannier, emporté presque subitement, a légué à l'École des Hautes Études le soin de publier l'ouvrage dont il avait fait sa thèse de sortie; je n'ai pas d'excuse bien valable à donner à sa famille, à ses amis et au public savant pour le long retard qu'a subi cette publication. Il est vrai que le manuscrit de Pannier avait besoin de passer par une révision soigneuse avant d'être envoyé à l'imprimerie, que les textes qui y étaient copiés ont dû être collationnés avec les manuscrits quand ils se trouvaient à Paris, enfin que la confection du glossaire et des tables exigeait un temps assez long. Malgré cela, si j'avais travaillé avec quelque suite à la tâche dont je m'étais chargé, il y a longtemps que le volume qui voit enfin le jour aurait pu être achevé. Je n'ai pas à expliquer ici quelles obligations d'un autre ordre, quelles interruptions de tout genre ont causé ce regrettable retard; je ne puis qu'en demander pardon à ceux qu'il touche, et je le fais sans restriction.

Malgré ce long délai, on ne trouvera pas dans le livre que je publie de changements importants ou d'additions au manuscrit tel qu'il m'a été remis. Ce manuscrit ne constituait qu'un fragment d'une œuvre beaucoup plus considérable, que Pannier avait entreprise, et dont il se proposait d'exécuter successivement les diverses parties. La publication des versions françaises du lapidaire de Marbode et du lapidaire Cil qui aiment pierres de pris avec ses diverses dérivations ne devait former que deux

chapitres, pour ainsi dire, d'un travail général sur ce qu'on peut appeler la mythologie des pierres précieuses. Ces deux chapitres devaient avoir une *Introduction*, que l'auteur n'avait pas écrite, mais qui dans sa pensée était inséparable du présent volume, et qui comprenait les deux parties suivantes:

- I. Relevé des ouvrages spéciaux traitant des vertus des pierres précieuses depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.
- II. Les pierres dans la littérature et dans la vie privée au moyen âge.

L'adjonction de ces deux dissertations aurait considérablement augmenté l'intérêt du volume; mais elles étaient seulement conçues, elles n'avaient reçu aucun commencement d'existence. J'ai parcouru avec tristesse les monceaux de notes prises par Pannier pour les écrire; elles montrent avec quelle ardeur il cherchait partout des renseignements sur le sujet qui l'intéressait, mais elles ne pouvaient être utilisées; elles sont amassées sans aucun ordre, sans aucun choix, et sous une forme tellement sommaire que l'auteur seul, bien souvent, était en état de les comprendre ; c'est un chaos dont il a fallu se résigner à ne rien tirer, quelque fécond qu'il fût sans doute. La première partie de l'introduction projetée n'était, dans l'esprit de Pannier, qu'une sorte de programme de ce qu'il comptait faire peu à peu avec les développements nécessaires. Il ne craignait pas de se proposer la recherche des origines premières de ces singulières croyances transmises par l'antiquité au moyen âge, et qu'elle avait elle-même empruntées aux vieilles civilisations de l'Orient; il voulait ensuite examiner la littérature grecque et latine relative aux pierres précieuses, sujet vaste et difficile, sur lequel de récents travaux (notamment ceux de M. V. Rose, qui l'avaient beaucoup frappé) ont commencé à jeter quelque lumière; il voulait suivre ce filon dans les diverses littératures du moyen âge et montrer (comme il l'a indiqué dans le présent ouvrage, p. 208) les superstitions orientales se fondant avec les allégories chrétiennes; il avait déjà ébauché, puis supprimé comme ne le satisfaisant pas, une notice sur Damigéron, et il comptait aussi

étudier ces curieux lapidaires de pierres gravées, où l'on voit, comme il est arrivé dans d'autres domaines, attribuer aux produits de l'art antique, devenus incompréhensibles pour un âge barbare, une origine surnaturelle et une vertu magique.

Il était nécessaire de rappeler ici les projets d'études que Pannier avait formés sur toutes les branches du sujet qu'il avait choisi; car, outre qu'ils montrent la largeur du plan qu'il avait conçu, ils rehaussent l'intérêt de la petite portion qu'il en a exécutée, ils expliquent dans cette portion soit l'absence de beaucoup d'explications qu'on s'attendait à y trouver, soit la présence d'allusions parfois peu claires au premier abord, et qu'en général j'ai laissé subsister, tant pour l'utilité dont elles peuvent être que pour ne pas enlever à l'œuvre que je publie le caractère de fragment qui lui appartient et qu'on ne doit pas perdre de vue, si on veut la juger équitablement. Il faut aussi se rappeler que ce fragment même n'a pas reçu la dernière main de son auteur : il aurait été téméraire et indiscret de se substituer à lui autrement que pour écarter cà et là quelque erreur manifeste qu'il aurait sûrement fait disparaître ou quelque conjecture qu'il aurait peut-être appuyée par des arguments nouveaux, mais qui ne paraissait pas suffisamment plausible. Il était impossible, en tout cas, de suppléer aux lacunes qui n'avaient pas encore été remplies, et dont deux au moins allaient l'être par l'auteur quand il fut arraché à son travail, au moment même où il se préparait à le soumettre à une révision définitive.

Ce travail est, je l'ai déjà dit, la thèse que Pannier avait soumise à l'École pour obtenir le titre d'élève diplômé. Il m'en avait remis le manuscrit au printemps de l'année 1875 ', et je lui avais fait de nombreuses observations de détail; il avait l'intention d'en tenir compte avant l'impression, mais il n'avait pas encore commencé à retoucher le manuscrit, il se préparait à se mettre à l'œuvre quand il mourut, le 9 novembre 1875, après quelques jours d'une maladie contractée pour avoir travaillé



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>·ll est daté de Paris, juillet-août 4874; mais il fut encore retenu quelque temps par l'auteur.

trop tard, la nuit, la fenêtre ouverte. D'autre part, MM. Darmesteter et Thurot, chargés comme commissaires de l'examen de sa thèse, lui avaient aussi communiqué des remarques dont il aurait fait son profit. On lui avait surtout signalé deux additions nécessaires. M. Thurot pensait, avec grande raison, qu'une nouvelle édition du poème latin dont Pannier publiait quatre traductions en vers français devait être jointe à ces traductions; il jugeait qu'il était notamment opportun d'indiquer les leçons qu'avaient eues sous les yeux les traducteurs; Pannier avait parfaitement admis cette opportunité et avait aussitôt commencé à comparer les manuscrits parisiens du De lapidibus, mais il avait peu avancé ce travail. De mon côté, je lui avais signalé l'insuffisance du chapitre consacré à l'Étude philologique du texte du manuscrit A, et je l'avais invité à reprendre cette étude sur de nouvelles bases, que devaient fournir les rimes du poème et la comparaison d'autres documents; il avait aussi accepté ce travail, mais son remaniement n'a pas reçu un commencement d'exécution, et j'ai dû imprimer tel quel le chapitre en question : il aurait fallu, autrement, en écrire un tout à fait nouveau, qui aurait été mon œuvre et non la sienne <sup>1</sup>. D'autres lacunes, moins graves, mais encore sensibles, s'expliquent de même par les circonstances dans lesquelles l'ouvrage a été abandonné par l'auteur, et je ne doute pas que la critique n'en tienne grand compte pour apprécier cet ouvrage, qui présente d'ailleurs tant de côtés dignes d'être loués sans réserve.

Tel qu'il est, et malgré son état d'imperfection, il est le fruit d'un long travail, poursuivi avec un véritable amour. Il a son origine dans la conférence de langues romanes de l'École des Hautes Études, dont Pannier fut un des premiers et des meilleurs membres. Il y accourut dès qu'elle fut fondée, au mois de janvier 1869, et y prit la part la plus active. Dans l'été de 1871,

¹ Il a paru récemment une étude sur la langue du lapidaire: Ueber die ælteste franzæsische Version des....Lapidarius.... [von] Paul Neumann (Neisse, 1880); mais ce travail, qui contient d'ailleurs de fort bonnes observations, ne répond pas complétement aux exigences de la science; voy. Suchier, dans le Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, n° de mai 1881.

n'ayant que quelques mois pour terminer une année si cruellement interrompue, nous employames nos conférences à des lectures de textes. Je choisis pour l'une d'entre elles le lapidaire en vers publié par Beaugendre à la suite des œuvres de Marbode, et reproduit par Beckmann et l'abbé Bourassé. Outre l'intérêt qu'assurait à ce poème sa haute antiquité, il avait l'avantage d'offrir un excellent terrain à la critique, l'édition (car il n'y en a réellement qu'une) fournissant les exemples les plus variés de toutes les fautes qu'on peut commettre en lisant, en interprétant et en reproduisant un vieux texte; une bonne partie des vers était devenue complétement inintelligible. Pendant que divers membres de la conférence essavaient de restituer les bonnes leçons par pure conjecture, Pannier s'était chargé de conférer l'imprimé avec le manuscrit. Cette étude l'intéressa beaucoup, et dès lors il songea à donner du Lapidaire une nouvelle édition. Puis, au fur et à mesure qu'il s'en occupait, le sujet s'agrandissait à ses veux : il se procurait de tous côtés des renseignements qu'il voulait utiliser, et il arrivait à concevoir, d'abord le volume que je publie, où on trouve, à côté de l'ancienne version de Marbode, trois autres traductions en vers et un lapidaire tout différent, puis l'ensemble de recherches et de publications dont j'ai indiqué plus haut l'étendue. Le sujet, même ainsi élargi, ne laissait pas de paraître assez aride, et j'ai plus d'une fois entendu des amis de Pannier s'étonner qu'il eût l'idée de consacrer tant de temps et de peine à la culture d'un domaine aussi peu attrayant, au sol aussi sec et à l'horizon aussi borné. Mais il avait à leur opposer des raisons excellentes, qu'il sentait vivement, si tous n'en comprenaient pas la force. Il avait donné à son esprit, après le goût des recherches d'érudition pure, l'habitude des vues générales et l'amour des investigations méthodiques. Il comprenait parfaitement que des faits qui, isolés, offrent peu d'intérêt et d'importance, en prennent beaucoup quand ils sont réunis et qu'ils s'éclairent par leur rapprochement. L'idée d'un travail d'ensemble sur n'importe quel groupe de faits donne à l'étude du détail un prix et un charme que ceux-là seuls peuvent

goûter qui ont l'habitude de ces travaux. Pannier était en outre, sans avoir aucune prétention, imbu d'excellentes idées philosophiques: il savait que toute recherche est utile et intéressante du moment qu'elle peut servir à l'histoire de l'esprit humain. et qu'une psychologie historique de l'humanité est le but élevé vers lequel doivent tendre, par des routes diverses, toutes les études relatives au passé. Il est donc naturel que, poussé par hasard vers une province écartée et presque inconnue de l'histoire des idées et des croyances, il ait été agréablement surpris de la trouver plus étendue et plus riche qu'il ne le croyait, qu'il en ait étudié les aspects divers et lointains avec un intérêt toujours croissant, et qu'il en ait projeté, pendant quelques années, la patiente exploration. Il ne s'y cantonnait pas d'ailleurs; il continuait, tout en préparant ses travaux sur le lapidaire, à s'occuper de divers autres sujets d'histoire ou de littérature où trouvait à se satisfaire sa curiosité variée et son goût particulier pour les choses de la vieille France 1.

Indépendamment de ces considérations générales, le présent volume, consacré aux lapidaires poétiques en ancien français, est digne de toute l'attention du public lettré. Après une intéressante préface, la première partie du livre Ier renferme un poème qui, publié depuis longtemps, mais fort mal, est loin d'avoir dans l'histoire de notre littérature et surtout de notre langue la place à laquelle il a droit. La première traduction du lapidaire de Marbode est peut-être, en effet, l'œuvre littéraire la plus ancienne, composée en France, qui soit arrivée jusqu'à nous. Je dis à dessein littéraire, car plusieurs chansons de geste sont évidemment antérieures, mais elles n'ont pas été, suivant toute vraisemblance, écrites par leurs auteurs, et nous sont parvenues dans des copies, parfois dans des rédactions, fort éloignées de l'œuvre originale. La poésie religieuse nous a transmis, parmi les poèmes qu'elle a produits aux neuvième, dixième et onzième siècles, la séquence de sainte Eulalie, la vie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez la notice de M. Paul Meyer en tête du Débat des hérauts de France et d'Angleterre (1877), publication achevée par lui, après la mort de Pannier, pour la Société des Anciens Textes Français.

de saint Léger, la Passion (semi-provençale), et la vie de saint Alexis; le fragment d'un petit poème imité du Cantique des Cantiques est sans doute du premier quart du douzième siècle, et on en peut conjecturer autant de quelques autres écrits religieux. Mais à part ces rares compositions, nous ne possédons aucun poème en langue d'oil du continent avant les œuvres de Wace, dont les plus anciennes peuvent être environ de 1130-1140. Auparavant nous ne trouvons que des ouvrages anglo-normands, non que la production littéraire ait, sans doute, été moins active de ce côté du canal, mais parce que l'Angleterre a beaucoup mieux conservé ses anciens manuscrits que la France. Le mannscrit du Lapidaire lui-même est anglo-normand, comme le montrent, outre l'aspect de l'écriture, les formes graphiques ; mais rien n'oblige à considérer le poème comme composé en Angleterre (1): les particularités linguistiques qu'il présente conviennent aussi bien à l'ouest de la France. Il est d'ailleurs, sans aucun doute, antérieur à l'époque où florissait le chanoine de Bayeux. Il suffit de le lire pour en être convaincu; mais il me semble en trouver une preuve externe dans un passage de Philippe de Than qui n'a pas été remarqué. Cet auteur est, comme on sait, le plus ancien poète anglo-normand dont nous ayons conservé quelques productions. Son poème sur le Comput est, comme M. Mall l'a rendu extrêmement vraisemblable, de l'an 1119; son Bestiaire, dédié à la reine Aélis de Louvain, seconde femme de Henri Ier, a été nécessairement écrit entre 1125, date du mariage de cette princesse, et 1135, date de son veuvage. Or dans cet ouvrage, Philippe, parlant des pierres et de leurs vertus, s'excuse de passer rapidement sur ce sujet. et ajoute : Si quelqu'un veut en savoir davantage,

> Si alt lire de Lapidaire Que est [ja] estrait de gramaire (2).



¹ Il faudrait, pour élucider cette question, des développements où je ne puis entrer ici. M. Neumann, dans la dissertation citée plus haut, dit avec raison que les rimes de ié avec é peuvent se corriger; on pourrait sans doute rectifier aussi celles où les règles anciennes de la flexion paraissent violées. D'autre part, la rime grant sanglutement (v. 294) ne prouve rien contre l'origine anglo-normande du poème, car il faut corriger grant en grantment, au lieu d'ajouter mult pour donner au vers ses huit syllabes, comme on l'a fait. ² Ed. Wright, p. 127.

Or, dans la langue de Philippe, estraire de gramaire signifie « traduire du latin en français » (1). Il renvoie donc à une traduction française du lapidaire antérieure à l'époque où il écrivait, c'est-à-dire, pour prendre une moyenne, à 1130, et il est bien vraisemblable que cette traduction était la nôtre (2). On peut la rapporter sans hésiter au premier quart du douzième siècle, et tout porte à croire qu'elle a été composée dans une de nos provinces occidentales, où le livre de l'Angevin Marbode, évêque de Rennes, devait être le plus répandu. Il n'y a pas d'ailleurs à songer, comme on a pu le faire jadis, à la lui attribuer à lui-même : elle omet trop de traits, et des meilleurs, de l'original, et elle commet trop de visibles contre-sens (3).

Les trois autres traductions de Marbode publiées ensuite par Pannier, dans la deuxième partie du livre Ier, n'ont pas la même importance, mais ne laissent pas d'avoir leur intérêt. Chacune d'elles est contenue dans un seul manuscrit, et Pannier n'a eu à sa disposition pour les publier que des copies de valeur inégale, que lui avait procurées l'obligeance de correspondants ou d'amis; M. Rajna lui avait abandonné une copie faite pour lui du ms. de Modène, M. Gröber avait pris la peine de transcrire lui-même celui de Berne, et M. Paul Meyer en avait fait autant pour celui de Cambridge. Les caractères et les mérites particuliers de chacune de ces versions sont appréciés dans l'introduction qui les précède. Sur leur valeur relative, je m'éloignerais peut-être un peu de l'opinion de Pannier : le plus remarquable de ces trois lapidaires me paraît être celui de Berne. Il offre d'ailleurs cet intérêt particulier de nous donner quelques détails sur son auteur : il avait un nom qui ressemblait à Ami, Amant ou Ameour, et il avait écrit trois autres ouvrages, l'un sur la Roue de Fortune, l'autre sur les Vices et les Vertus, le dernier

3 M. Neumann, dans sa dissertation, en a donné divers exemples : d'autres

ont été relevés dans quelques notes de l'édition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les premiers vers de son bestiaire sont: Philippes de Thaun en franceise raisun ad estrait Bestiaire, un livre, de gramaire.

<sup>2</sup> On pourrait songer à attribuer à Philippe la traduction du lapidaire comme celle du bestiaire; mais la comparaison des deux poèmes, et notamment des passages où tous deux traitent le même sujet, écarte absolument celta hypothèse. cette hypothèse.

sur la Manière de dompter Amour (c'est-à-dire sans doute une traduction des Remedia amoris d'Ovide). Il est possible que ces ouvrages ne soient pas tous détruits, et qu'on arrive à les retrouver, ainsi que le nom de leur auteur, qui ne manquait à coup sûr ni de lecture ni d'habileté. Le lapidaire de Modène est d'une forme agréable et correcte. Celui de Cambridge appelle l'attention par ses singularités de langage et de versification. Des notices sur les lapidaires en prose française imités du poème de Marbode complètent ces éditions des versions en vers.

La troisième partie du livre I<sup>er</sup> est consacrée au lapidaire en prose imprimé plusieurs fois au seizième siècle, et qui, dans les imprimés comme dans plusieurs manuscrits, est donné comme étant du célèbre voyageur Jehan de Mandeville. Pannier rend cette attribution fort invraisemblable, et donne sur les manuscrits et les éditions des renseignements abondants et précis.

Le livre II traite des lapidaires d'origine chrétienne. Après une préface où l'auteur nous explique ce qu'il entend par là et indique sommairement plusieurs points qu'il ne veut pas exposer en détail, il passe au poème important qu'il publie dans la première partie. Il en montre la composition hybride, à l'aide des vieux contes remis en faveur par Marbode, d'une part, et, d'autre part, des commentaires mystiques sur les pierres du pectoral d'Aaron et des murailles célestes de l'Apocalypse. Pour éditer ce poème très goûté au moyen âge, Pannier a utilisé quatre manuscrits et une partie d'un cinquième; il a seulement connu l'existence d'un sixième, conservé au British Museum, sur lequel M. Joret, se trouvant naguère à Londres, a bien voulu rédiger une notice sommaire, qu'on trouvera à l'Appendice no I. M. Joret a aussi trouvé dans la bibliothèque d'Aix un septième manuscrit, qui aurait été utile à l'édition s'il avait été connu à temps, et dont il a, dans une note insérée à l'Appendice nº II, relevé les variantes les plus importantes et marqué la place dans la classification proposée par Pannier. — Du poème dérive le lapidaire en prose qui se donne comme rédigé pour plaire au roi Philippe de

France, et dont l'étude occupe la deuxième partie du livre II.

J'ai complété l'ouvrage par des tables, un index des noms propres et un glossaire, pour la confection duquel M. Gilliéron m'a donné son concours.

Si Pannier avait dirigé lui-même l'impression de son œuvre, il est certain qu'elle y eût sensiblement gagné. Plus d'un point douteux, sur lequel son attention avait été appelée, et que j'ai dû ou laisser subsister tel quel ou supprimer, aurait été certainement éclairci par ses recherches. J'ai surtout respecté le fond et la forme de sa pensée dans les diverses introductions qui forment la partie la plus personnelle de son travail; j'ai apporté moins de scrupule à conserver les textes absolument tels qu'il les avait constitués, et je me suis permis de leur appliquer une révision qu'il leur aurait apportée lui-même et qui ne porte d'ailleurs que sur des détails; car ils étaient, en général, établis dans son manuscrit d'une façon tout à fait satisfaisante. Le plus important, notamment, la première version du lapidaire de Marbode, se présente ici aux philologues sous une forme très supérieure à celle où ils le connaissaient, et qui leur permettra de l'utiliser désormais avec sûreté. C'est à Pannier qu'ils en auront toute l'obligation 1; non-seulement il a restitué la leçon du manuscrit A, étrangement défigurée par Beaugendre, mais il l'a souvent améliorée à l'aide du manuscrit B, inconnu jusqu'à lui, et même de la rédaction en prose qu'il a également signalée le premier. C'est un véritable service qu'il a rendu à la philologie française.

Il avait déjà bien mérité d'elle par divers petits travaux, par l'édition de l'Alexis du quatorzième siècle qu'il a faite avec tant de soin, par la préparation de celle du Débat des hérauts de France et d'Angleterre. Elle lui aurait dû bien davantage s'il avait vécu. Il formait les projets les plus divers et les mieux conçus. Il se préoccupait en même temps de remettre au jour, avec des commentaires historiques et littéraires, des œuvres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je dois remercier ici M. A. Thomas, qui a bien voulu collationner une dernière fois les épreuves avec le manuscrit.

importantes du moyen âge, et de les rajeunir pour le public moderne au moyen d'imitations et d'adaptations. Esprit tout à fait libre, et dégagé de tout préjugé envers le passé, il aimait la vieille France comme on doit l'aimer, comme une aïeule qu'on ne songe pas à ressusciter, mais dont on se sait l'héritier, dont on respecte le souvenir, et dont on se plaît à contempler l'image, à retrouver le sourire et la voix. Père de famille à vingt-cinq ans, il songeait qu'il élèverait son fils dans ces idées si saines, dans ces sentiments si larges et si vraiment patriotiques. On ne peut lire sans émotion les lignes charmantes qu'il adressait à cet enfant de six ans, en tête du premier volume d'une petite collection entreprise pour lui, où il voulait « accommoder à son usage de vieilles histoires qu'on connaissait déjà dans notre chère France du temps des grands parents de son grand-père. » Hélas! quand il écrivait cette tendre dédicace, où respire tant de bonheur et d'espoir, il n'avait plus que quatre mois à vivre, et la « Bibliothèque de Jacques » ne devait compter qu'un volume. Des années ont passé depuis lors, mais le souvenir de cette aimable figure, de cette intelligence ouverte, de ce cœur chaud et doux, de cet esprit si vif et si délicat n'a point pâli dans la mémoire de ceux qui le regrettent, de ceux qui avaient été ses amis, de ceux surtout qui l'avaient associé à leurs travaux, à leurs projets, qui comptaient sur son concours pour l'œuvre commune, et qui sentiront toujours douloureusement sa place vide à leurs côtés. La France a perdu en Léopold Pannier un de ses enfants les plus dévoués et les mieux faits à son image; puisse-t-elle, puisse la science en retrouver beaucoup qui joignent autant de mérite à autant de modestie, autant de grâce à autant de sérieux, autant de zèle à autant de bonté, qui les aiment aussi fort l'une et l'autre et auxquels il soit donné de les servir plus longtemps!

Gaston Paris.

28 mai 1882.

## LIVRE I

LES TRADUCTIONS FRANÇAISES DU LAPIDAIRE DE MARBODE.

## PRÉFACE

En dépit du caractère profondément religieux du moyen âge et, particulièrement, en dépit de l'influence de saint Hildefonse et des idées de symbolisme mystique qu'il contribua plus que tout autre à répandre dans l'Église chrétienne, la littérature française antérieure à la Renaissance, quand elle s'occupe d'histoire naturelle, puise presque exclusivement ses inspirations dans les ouvrages de l'antiquité classique ou orientale. Mais entre tous les livres de science légendaire qui lui venaient de Rome, de la Grèce ou de l'Orient, il n'en est pas que le moyen âge ait gardés plus longtemps purs de tout mélange et qu'il se soit plus défendu d'imprégner de son esprit que les traités de minéralogie médicale qui lui racontaient les merveilleuses propriétés des pierres précieuses.

Alors qu'il en était tout autrement des autres parties de l'histoire naturelle, et que pour la zoologie, par exemple, nous voyons le *Physiologus*, quelle que fût l'autorité de ses fables, forcé de se modifier sous l'influence du livre par excellence, de cette Bible qui devait désormais servir de contrôle et de point de départ à toute science humaine; — alors que, dès le début du xii siècle, nous voyons le premier *Bestiaire* français qui en soit sorti, celui de Philippe de Thaon, joindre à la description de toutes les bêtes, plus ou moins imaginaires, qu'il puisait dans sa source profane, une PARIS, Lapidaire.

4 LIVRE I

morale, une « signification » toute mystique, toute chrétienne, et dans laquelle il invoquaità chaque vers l'autorité de la sainte Écriture, au même moment, - ou à peu près, - et pendant plus de cent ans encore, les lapidaires latins, et surtout les lapidaires français conservent intacte la tradition païenne. - Il y a là un fait curieux à observer pour l'histoire du développement moral et intellectuel de cette époque. Il faut songer que nous sommes au xue siècle, que l'enseignement n'est pas encore sorti des mains de l'Église, qu'aucun souffle laïque ne peut pénétrer dans les écoles monastiques ou épiscopales; et cependant, quand dans ces écoles on veut enseigner la minéralogie, on ne s'adresse pas aux Pères de l'Église, qui pourtant avaient longuement écrit sur les pierres de l'Apocalypse; on ne s'adresse même pas à Isidore: non, on étudie, on recopie à profusion des ouvrages que Pline lui-même aurait trouvés trop pleins de superstitions. Et quel fut l'auteur de celui de ces ouvrages que nous trouvons de tous côtés répandu et cité? Un des plus savants hommes du temps, et l'un des plus religieux, un évêque, Marbode. - On ne se contente pas de multiplier les exemplaires du poème latin de Marbode: les clercs ne veulent pas garder pour eux seuls un livre qui pourtant sentait terriblement l'hérésie, et de divers côtés on s'empresse de le traduire en vers français.

Puis quand, au siècle suivant, par un retour naturel, les clercs trouvent qu'ils ont trop contribué à répandre un ouvrage d'inspiration toute païenne, et qu'ils se mettent à composer, en revenant aux idées des Pères de l'Église, des lapidaires mystiques, tant latins que français, on continue à copier, à lire, à réciter le lapidaire de Marbode, ou quelque traduction, quelque imitation plus ou moins exacte. Il y a dès lors deux sources où vont puiser ceux qui, soit pour en enrichir une encyclopédie, soit pour compléter quelque traité de médecine, veulent paraître connaître les pierres précieuses, deux sources qui continueront de couler parallèlement jusqu'à la fin du moyen âge.

Entre temps, des courants nouveaux viendront même renforcer la tradition antérieure au christianisme. C'est d'abord un traité latin en prose qui semble du même temps et représente à peu près les mêmes idées que l'original que Marbode a suivi, mais qui paraît avoir été peu répandu, et dont je n'ai pas à m'occuper ici, car il ne semble pas avoir été traduit en français. Puis ce furent les Croisades et les rapports fréquents que, par les Juifs et les Arabes, l'Occident entretint avec l'Orient, qui donnèrent naissance à de nouvelles œuvres relatives aux pierres précieuses; ici encore l'esprit de l'Église se fait à peine sentir, tandis que l'on trouve, appropriées il est vrai à la mode du moyen âge, et mises à la portée de son esprit, toutes les superstitions qui continuaient à régner en Asie et en Égypte, ou celles que les Mores d'Espagne allaient rechercher jusque dans les auteurs de l'antiquité grecque. Toutefois, je me hâte de le dire : si répandus que plusieurs d'entre eux aient été pendant les xive, xve et xvie siècles, aucun de ces lapidaires n'obtint le succès inouï de celui de Marbode. Mais ce qui montre plus que tout autre chose encore l'incomparable influence de ce dernier ouvrage, ce qui prouve qu'il resta durant tout le moyen âge comme le code anonyme de la minéralogie médicale et phylactérique, c'est que les lapidaires écrits d'après les préceptes des Pères de l'Église, ceux qui ne cherchent dans les images et les symboles qu'ils empruntent aux pierres précieuses qu'un nouveau sujet d'édification et de moralisation, ceux que j'appelle les lapidaires mystiques, sont, pour une bonne partie au moins, tirés de lui. Toutes les fois qu'ils ne se bornent pas à donner la « signification » d'une pierre, et qu'ils y ajoutent la description de ses vertus naturelles et surnaturelles, c'est à Marbode qu'ils vont demander des renseignements. Quelquefois aussi, en revanche, surtout dans les derniers siècles, les lapidaires d'origine orientale, pour racheter en quelque sorte leur hérésie, affectent de devoir leur science à Jésus-Christ ou à ses prophètes, et commencent volontiers leurs descriptions par les pierres qui sont nommées dans l'Ancien Testament ou dans l'Apocalypse. Mais là se borne la concession, concession toute de forme, concession toute superficielle. Lisez ces œuvres la plupart du temps insipides, et vous reconnaîtrez que l'esprit qui les anime est tout autre que celui de l'Église.

En présence de ces deux courants, qui ont pu quelquefois mêler leurs eaux, mais qui, venus de deux sources bien distinctes, descendaient chacun vers un but différent, j'ai pensé que je devais partager mon travail en deux grandes divisions principales. Laissant de côté, pour le moment, les lapidaires, d'ailleurs d'exécution plus récente, dont les auteurs ont surtout cherché, à propos de pierres précieuses, dans l'Écriture sainte et ses commentateurs. des exemples de morale et des sujets d'édification, - dans le premier livre, de beaucoup le plus important, j'étudie et je publie, outre les différentes traductions en vers et en prose du lapidaire de Marbode, tous les autres traités spéciaux que j'ai pu recueillir, et qui, comme lui, semblaient n'avoir eu qu'un seul objet : réunir, sous prétexte d'histoire naturelle, à quelques observations de faits non contrôlés, les fables les plus absurdes sur les propriétés mystérieuses que l'antiquité classique etorientale avait imaginé d'attribueraux pierres précieuses et à une foule de produits même animaux qui semblaient s'en rapprocher. Dans la durée des quatre siècles de la littérature française dont je m'occupe, la forme donnée à ces traités varia. Nous rencontrons d'abord un poëme latin dont l'auteur, un fin lettré pour son époque, ne semble avoir demandé aux merveilleuses qualités des gemmes qu'il décrivait qu'une belle matière à des vers qu'il s'efforçait de faire classiques. En même temps, c'était une sorte de manuel réservé à l'école, et que sa forme poétique rendait plus propre à frapper la mémoire des jeunes clercs auxquels il était destiné. Pendant une grande partie du xue siècle, c'est à ce simple intérêt à la fois littéraire et scho-

lastique que le De Gemmis de Marbode me paraît avoir dû l'honneur d'être si souvent reproduit. Bientôt, la réputation même de ce traité le détourna de sa destination première. D'une part les médecins, moins frappés de son apparence de bonne latinité que du secours que les recettes prodigieuses contenues dans le Lapidaire pouvaient offrir à leur art, et y trouvant d'ailleurs plusieurs légendes qu'ils rencontraient aussi dans leurs auteurs spéciaux. en arrivent assez vite à considérer le livre de Marbode comme un traité de médecine, et dans les manuscrits c'est à côté d'ouvrages de ce genre qu'on le retrouve alors. D'autre part, dès que le poëme latin eut été mis en français, les charlatans s'en emparèrent. Tantôt ce sont des joailliers et des orfévres qui trouvent commode de persuader, grâce au Lapidaire, à l'acheteur qu'ils possédent dans leur boutique les produits les plus extraordinaires; tantôt ce sont de simples marchands d'orviétan sur la place publique, des apothicaires et des barbiers de bas étage, qui commencent par attirer la foule en faisant débiter devant elle un boniment versifié à la mode du jour, et où on lui apprenait que des pierres aux noms les plus fantastiques et venant des pays les plus inconnus guérissaient de toutes les maladies, préservaient de tous les malheurs, rendaient beau, brave, fidèle, protégeaient les maris de toutes sortes d'infortunes, assuraient aux femmes un enfantement facile, à moins qu'elles ne leur fournissent un remède pour faire disparaître le fruit d'une liaison coupable, ou qu'elles n'enseignassent aux larrons un sûr moyen de pénétrer dans les demeures et d'y voler tout à leur aise.

Mais le poëme de Marbode et les lapidaires de même origine eurent, avec le temps, une destinée encore plus vile. On ne se donne plus même la peine de les traduire en vers, et, aux xivo et xvo siècles, il est tel de ces traités, comme celui qui est consacré aux « pierres entaillées », qui n'est plus qu'un recueil de remèdes de bonnes femmes et de talismans infaillibles. C'est dans cet état que la Renaissance reçut les lapidaires, et qu'elle leur

8 LIVRE 1

donna, en les imprimant sous le patronage du grand Albert et de Mandeville, un regain d'influence qui dura encore deux siècles. Alors, comme la chose était arrivée autrefois aux peuples de l'Orient, de qui ils avaient reçu toutes ces superstitions, nos pères en étaient venus à ne plus rechercher, à ne plus connaître les pierres et les camées comme les merveilles les plus éclatantes de la nature, ou comme les produits les plus délicats de l'art humain: ils ne les considéraient que comme de vulgaires amulettes. La plupart de ceux qui lisaient ou entendaient ces contes n'avaient jamais possédé ni même vu les pierres dont on leur rapportait tant de prodiges; mais ils n'y croyaient pas moins pour cela, par l'effet de ce mélange d'amour du merveilleux et de basses préoccupations matérielles qui, dans tous les temps et dans tous les pays, et en dépit des religions et des civilisations différentes, se retrouve au fond de l'esprit de l'homme. C'est surtout sous ce rapport que l'histoire des croyances relatives aux pierres précieuses est intéressante à étudier : elle montre comment, à dix ou vingt siècles d'intervalle, les mêmes superstitions, qui avaient à leur principe une excuse dans certaines idées religieuses, et n'avaient ensuite conservé leur crédit que grâce aux magiciens et aux astrologues, se perpétuent dans les contrées et aux époques où elles n'ont plus de raison d'être, et où elles devraient tomber si naturellement par la simple observation des faits.

Voici maintenant l'ordre que je compte suivre dans ce premier livre. La première partie en sera toute entière consacrée à l'étude de l'ouvrage que nous savons déjà avoir été à la fois le plus ancien et le plus répandu des lapidaires. Je discuterai d'abord la question depuis longtemps controversée de savoir si l'auteur en est ce Marbode auquel il est aujourd'hui généralement attribué. Puis, passant rapidement sur le texte original latin, dont on a une édition suffisamment bonne, je publierai avec le soin qu'elle mérite et à l'aide de manuscrits précédemment inconnus

PRÉFACE 9

la traduction en vers tant de fois signalée et presque contemporaine de la rédaction latine; j'étudierai le contingent qu'elle peut apporter à l'histoire de la langue française, dont elle se trouve être un des documents les plus anciens; puis je la montrerai bientôt mise à son tour en prose.

En second lieu, je publierai et j'annoterai de la même façon trois traductions en vers du même traité, qui peuvent dater du règne de Philippe Auguste, qui, bien qu'à peu près contemporaines, sont indépendantes l'une de l'autre, et qui ne nous ont été conservées, à ma connaissance, chacune que dans un seul manuscrit.

A la suite de cette deuxième partie, j'ai placé plusieurs autres traductions françaises du De Gemmis de Marbode, cette fois en prose, plus récentes et bien moins exactes, et où déjà, soit dans certaines idées, soit dans l'ordre des pierres, on reconnaît, à côté de l'influence de l'Église, un mobile moins littéraire et, pour ainsi dire, plus pratique. Avec ces ouvrages finit la liste des lapidaires traduits du poëme de Marbode, mais non de ceux qui s'en sont inspirés. Nous aurons encore, en effet, à parler de son influence non-seulement dans ce livre et dans le second, à propos des lapidaires mystiques, mais quand nous étudierons les pierres précieuses dans les encyclopédies et les œuvres purement littéraires.

J'aurais rattaché à cette partie, si, au lieu de me borner aux versions françaises, j'avais voulu écrire une histoire des lapidaires orientaux dans la tradition scolastique et littéraire du moyen-âge, un ouvrage dont on s'est peu occupé jusqu'à présent. Il s'agit de l'œuvre d'un auteur probablement contemporain de celui que Marbode a mis en vers, je veux dire qui date, autant qu'on en peut juger, du 111º ou 110º siècle de l'ère chrétienne. Il parait avoir puisé aux mêmes sources que l'original de Marbode. Son œuvre est aussi un de ces traités de ma-

10 LIVRE 1

gie médicale venus de l'Égypte, de l'Asie Mineure et de la Judée, qui semblent avoir été fort recherchés à Rome dès les premiers temps de l'Empire. Du reste, ces ouvrages et les idées qu'ils renfermaient subissaient bien des transformations avant d'arriver en Occident et de s'y répandre. Ainsi, plus encore que l'autre, ce nouveau traité, écrit en prose latine et attribué par le manuscrit à un certain Damigeron, porte, dans les noms des pierres qu'il contient, la preuve qu'il n'est lui-même que la reproduction d'un original grec qu'ont pu connaître Pline et Isidore.

Ce lapidaire a été mis très-anciennement en vers latins, comme l'original de Marbode; mais il ne paraît pas avoir passé directement en français. J'ai cru cependant devoir le mentionner, parce qu'il a laissé des traces dans des ouvrages français, et que, si on le passait sous silence, notre connaissance des sources de la littérature lapidaire en langue vulgaire resterait incomplète.

On peut en effet, je pense, reconnaître l'influence de Damigeron, unie à celle de Marbode et des naturalistes anciens, dans plusieurs compilatious en prose française, la plupart sans doute traduites de quelque œuvre latine, et que j'ai analysées. Elles sont conservées dans des manuscrits du xive et du xvº siècle, et offrent plus d'un rapport avec les chapitres consacrés aux pierres précieuses dans les encyclopédies de l'époque. Ces compilations, où on a quelquefois suivi l'ordre alphabétique, et où, plus souvent, nulle méthode n'apparaît, se trouvent fréquemment confondues avec des écrits de même provenance sur la vertu des herbes. Ce sont en général de petits traités de médecine populaire, détachés d'œuvres plus importantes, à l'usage des gens lettrés du temps, et tels qu'on en voit souvent figurer alors dans les catalogues de livres. C'est ce caractère, outre leur communauté d'inspiration avec Marbode et Damigéron, qui m'a fait en parler ici.

Le lapidaire dont je traiterai dans ma troisième partie, s'il

est puisé aux mêmes sources, n'a certainement pas été écrit dans la même intention. Sans doute, il y est encore souvent question des vertus médicales des pierres précieuses, car un lapidaire ne pouvait se dispenser d'en dire au moins un mot, mais ce n'est évidemment là qu'un détail accessoire, qu'un développement banal, qu'une concession aux idées reçues; cela vient par dessus le marché. Ce n'est certainement pas un recueil de recettes que l'auteur a voulu écrire, mais une collection de talismans. Il se soucie peu de guérir le corps, il veut surtout frapper l'imagination. Je me figure que l'ouvrage lui avait été commandé par quelque riche orfévre juif ou lombard, qui lui avait dit de ne pas oublier que telle ou telle pierre guérissait d'une foule de maladies, mais lui avait ordonné d'insister particulièrement sur la richesse, la beauté, l'éclat des gemmes qu'il avait dans son magasin, sur les merveilleuses et lointaines contrées d'où il les avait fait venir, et surtout de rappeler quels pouvoirs magiques elles ne manqueraient pas de donner à l'homme ou à la femme qui seraient assez heureux pour les suspendre à leur cou ou les porter à leur doigt. C'est ainsi qu'on voit successivement le rubis par exemple procurer « dominations et seigneuries », rétablir la paix et la concorde, rendre l'homme dévot, et protéger de la tempête les maisons, les arbres et les vignes. Écrit vraisemblablement au xive siècle, alors que les précédents commençaient à être délaissés, notre lapidaire jouit de la plus grande renommée jusqu'à la fin du xviº siècle, en concurrence avec celui dont je vais parler. Nous verrons si, comme quelques manuscrits et surtout la majorité des imprimés le prétendent, l'auteur peut en avoir été le voyageur Jean de Mandeville. Nous verrons aussi comment, composé en prose, et portant si manifestement le caractère d'une compilation que certaines pierres y sont décrites plusieurs fois, il ne fut pas autant à l'abri des interpolations, des coupures, des additions que les lapidaires versifiés dont j'ai parlé, et nous nous expliquerons

12 LIVRE I

ainsi que l'on ait pu, selon les besoins du moment, le transformer et l'allonger au point de le rendre presque méconnaissable, ou bien, à l'aide d'une nouvelle préface, en faire honneur à plusieurs personnes différentes.

Une dernière série de lapidaires d'origine orientale dont j'aurais voulu parler ne se rencontre presque jamais isolée dans les manuscrits ou dans les imprimés. Dès le milieu du xiiie siècle, époque où apparaissent les traités latins originaux des lapidaires français qui nous occupent, on les trouve toujours mêlés à des ouvrages de minéralogie, de médecine ou de science hermétique; de même, les lapidaires français, qui ne se montrent guère qu'avec la fin du même siècle, sont toujours transcrits ou imprimés à la suite d'un des traités que j'ai déjà signalés ou de ceux qui font la matière du deuxième livre. Il semble que dans ces deux cas, original latin ou traduction française, ces productions se soient présentées comme le complément indispensable de tout lapidaire, quels que fussent son origine ou son objet. C'est qu'il s'agissait, en effet, d'une espèce de pierres que ne décrivaient pas les autres lapidaires. Dans ceux-ci, quelques vertus qu'on leur attribuât, on n'estimait les pierres que pour leur valeur propre, intrinsèque, indépendamment de leur forme ou des figures qui pouvaient y être reproduites. Les lapidaires que j'ai en vue, au contraire, ne tiennent pas compte, ou presque pas, de la couleur ni de la matière des pierres dont ils parlent: ils n'attribuent les vertus dont elles jouissent qu'aux êtres ou aux objets qu'elles représentent. En un mot, ils traitent seulement des vertus des pierres gravées, camées, scarabées ou intailles.

Ces lapidaires semblent, dans le principe, avoir eu chacun une origine quelque peu distincte. Ainsi le premier, où il est surtout question des pierres portant un signe du zodiaque ou quelque PRÉFACE 13

figure astronomique, et où se retrouvent des formules employées dans l'Égypte ancienne, peut rappeler une tradition venue des bords du Nil, tandis que l'autre, qui parle à plusieurs reprises de Jésus-Christ et du Dieu des chrétiens, paraît avoir d'abord été écrit en arménien. Toutefois, comme ces lapidaires sont très-souvent réunis dans les manuscrits, comme les formules en sont presque identiques, comme, enfin, les traductions françaises, qui furent encore plus répandues que le texte latin, puisent indifféremment dans l'un et dans l'autre, et changent volontiers l'ordre et le nombre de pierres décrites, on devra étudier en même temps ces deux productions. On y reconnaîtra facilement l'œuvre de Juifs du xu° siècle, habiles à appliquer des traditions orientales aux innombrables pierres gravées que l'antiquité grecque et latine avait léguées au moyen âge, ainsi qu'à d'anciennes amulettes étrusques, à quelques scarabées rapportés d'Égypte, ou même aux abraxas provenant des gnostiques. L'ignorance du temps, et l'oubli presque complet dans lequel était tombé en Occident l'art de la gravure en pierres fines, aurait pu faire mépriser par les gens du xine siècle ces petits chefsd'œuvre souvent si délicats, et qu'ils ne considéraient du reste la plupart du temps que comme des produits spontanés de la nature. Heureusement, en cette occasion, l'esprit de négoce sut tirer un heureux résultat de la crédulité de la foule. Les rabbins ou les marchands juifs, pour faciliter le débit et décupler la valeur des pierres gravées qu'ils rapportaient d'Orient ou qu'ils recueillaient dans l'Europe latine même, imaginèrent de donner aux figures du zodiaque qu'ils y reconnaissaient, ou aux sujets et inscriptions mythologiques qu'ils ne comprenaient pas, une autorité cabalistique et une puissance surnaturelle. Ils les présentèrent comme des amulettes aussi efficaces contre les maladies et le mauvais œil que les simples pierres si complaisamment énumérées par les autres lapidaires. Le grand succès de ces traités contribua puissamment à sauver de la perte ou de la destruction

les merveilleux camées de la Grèce, de Rome et de Byzance, qui n'avaient été jusque-là recherchés que par les princes ou par quelques délicats à cause de leur rareté; et à partir du xiv° siècle, il n'est pas de reliquaire qui n'en soit garni, pas de collections de ces princes si artistes de la maison de Valois où on ne voie figurer en grand nombre les pièces d'orfévrerie et les anneaux ornés de « camahieux ».

Pour ne pas grossir outre mesure ce travail, je me réserve d'étudier et de publier les lapidaires de pierres gravées dans un ouvrage spécial.

# PREMIÈRE PARTIE

LA PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE DU LAPIDAIRE DE MARBODE.

### CHAPITRE PREMIER

LE LAPIDAIRE LATIN DE MARBODE.

Mon intention n'est pas de donner dans cet ouvrage une nouvelle édition du lapidaire en vers hexamètres latins qui fut la source certaine et directe d'au moins quatre lapidaires en vers français, et auquel vinrent en outre, du xue au xye siècle, puiser la majeure partie des compilations qui firent une place aux pierres précieuses. Ce lapidaire a, en effet, été depuis la Renaissance fréquemment imprimé , et l'une des dernières éditions, celle qui a été donnée en 1799 par Beckmann<sup>2</sup>, peut encore être d'un très-utile secours aujourd'hui. Certes, on pourrait établir un texte plus critique si au lieu de ne consulter, comme Beckmann et son imitateur moderne, M. l'abbé Bourassé, que les éditions précédentes et un seul manuscrit, on entreprenait le classe-

164 p.

¹ On peut voir la liste de ces éditions dans Brunet, Manuel du Libr., t. III, au mot Marbouts, ainsi que dans le livre dont je vais parler. Cf. Hist. litt. de la France, t. x., p. 386, où sont mentionnées deux éditions, de Lubeck, 4575, et de Leipzig, 4585. Le même ouvrage a été aussi réimprimé de nos jours par l'abbé Bourassé, dans le volume de la collection Migne qui contient les œuvres d'Hildebert et de Marbode (Patrol. lat., t. 471, col. 1725).
² Marbodi liher lapidum seu de gemmis, etc. Gottingæ, 4799, in-8°, de XXVIII-

ment des soixante 1 manuscrits environ qui nous restent. Mais pour le travail auquel je me livre, et qui a particulièrement pour objet l'étude et la publication de textes en ancien français, le texte édité par Beckmann et surtout annoté par lui avec beaucoup de soin, et, pour le temps, une grande connaissance de la littérature du sujet, m'offre une base d'étude suffisante.

Mais je ne puis me tenir sur la même réserve vis-à-vis de l'auteur de notre poème. Il y a là, en effet, une question depuis longtemps soulevée, et toujours pendante, sur laquelle il ne m'est pas permis de n'avoir pas une opinion. Longtemps, je l'avoue, j'ai regardé comme fort admissible l'opinion émise par Dom Rivet dans l'article de l'Histoire littéraire 2 où il a réuni les raisons qui, suivant lui, devraient faire attribuer ce poème d'une facture remarquable, et surtout encore tout rempli des superstitions du plus pur paganisme, à un auteur anonyme du ve siècle de notre ère, qui n'aurait fait qu'abréger un ouvrage grec. Un argument qu'aurait pu invoquer D. Rivet, c'est que ce poème, dans la grande majorité des manuscrits, se présente sans nom d'auteur, à moins que, comme dans celui de Tours, nº 1040, et dans celui de Montpellier, nº 121, il ne soit attribué à Hildebert. Il aurait pu ajouter que le nom de l'auteur n'est pas une seule fois cité dans les traductions littérales, les imitations et les encyclopédies qui se sont inspirées de ce lapidaire, et qu'enfin Vincent de Beauvais lui-même en reproduit trois cents vers 3 sans songer à se demander à qui il doit en faire honneur.

Mais à toutes ces prétendues preuves, voilà plus d'un siècle

¹ Voici la liste des manuscrits, soit vus par moi, soit suffisamment décrits dans les catalogues que j'ai pu consulter, qui contiennent le lapidaire dont il est ici question. Ils sont conservés dans les bibliothèques de : Lord Ashburnham, ms. Libri, n° 4520, xiv° s.—Berne, n° 416, xir° s.—Boulogne-sur-Mer, n° 198, xiv° s.—Bruxelles, n° 8890, xir° s. et 11941, xiv° s. fragment.— Cambridge, n° 2040, xiir° s., et 768, xv° s.—Douai, xiir° s.—Genève, et 80, xiir° s.—Laon, 4 mss. (voy. Catal. des mss. des dép., t. 1.)—Leyde, n° 46, Vossius, 48, Vulcain, xiir° s.—Liège, xiir° s.—Londres, Brit. Mus. Arundel, 295, xiv° s. Harleien, n° 80, 321, 3353 et 3969, ce dernier du xir° s. Parish library, xiir° s.—Le Mans, n° 84, xv° s.—Middlehill, n° 831, xiv° s. Parish library, xiir° s.—Le Mans, n° 84, xv° s. et 33, 121 et 294.—Munich, lat. 267, xiv° s. et 2626, daté de 1265.—Paris, lat. 2887, début du xir° s., 3764, 5009, 6514, xiir° s., 8421, xv° s., 8454, 8817, xiir° s., 41210, xv° s., 44470, xiir° s. 6079, 16702, 16699, 18081, xiir° s., nouv. acq. lat., 162 xv° s.—Reims, 7430.—Saint-Omer, 142, xiir° s.—Tours, 1040, xiir° s., un autre du xiir (voy. Bibl. de l'Ec. des Ch., 6, v, 325).—Turin, 397, 704, 1170, xiv° s.—Vienne (Autr.), lat. 143, xiii° s., 321, xiv° s., 336, xv° s.

³ Hist. litt., t. xviii, p. 488. Seul, à ma connaissance, P. Bersuire, dans le <sup>1</sup> Voici la liste des manuscrits, soit vus par moi, soit suffisamment décrits

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. litt., t. xvIII, p. 488. Seul, à ma connaissance, P. Bersuire, dans le liv. xv de son *Reductorium morale*, cite Marbodus parmi ses autorités.

qu'on a opposé de sérieuses objections. D'abord c'est D. Rivet lui-même qui, dans le tome VII, (p. 109-110), ne tenant plus compte de ce qu'il a dit précédemment, accepte sans observation l'opinion générale qui attribuait notre lapidaire à l'évêque de Rennes, Marbode. Puis c'est son continuateur qui, donnant dans le tome X (p. 343-392) un substantiel article biographique et littéraire sur le célèbre écrivain du xnº siècle, répond d'abord que, pour ce qui est du style de notre poème, il n'est pas d'une latinité si parfaite qu'on ne puisse le laisser figurer auprès des autres poésies que personne n'a jamais contestées à Marbode. Il remarque ensuite que, sans priser aussi haut que les contemporains de Marbode son talent poétique, sans le mettre à côté des plus grands auteurs classiques, sans prétendre par exemple avec Ulger, évêque d'Angers, qu'il surpasse Cicéron, Homère et Virgile 4, sans l'appeler avec Baudri de Bourgueil poetarum optimus<sup>2</sup>, on peut dire que les vers de son Lapidaire, s'ils sont cette fois exempts des jeux de mots et des tours de force qui caractérisent trop souvent les œuvres poétiques des xie et xiie siècles, - celles de Marbode comprises, - ne sont pas cependant si dépourvus de gallicismes qu'on n'y puisse reconnaître un esprit français du moyen âge. Quant à ce qui touche lesidées païennes répandues dans tout l'ouvrage et la difficulté qu'il y aurait à admettre qu'un évêque chrétien ait pu écrire un livre si plein de fables impies et si contraire à l'esprit de l'Église, surtout quand il avait composé une prose latine sur les pierres de l'Apocalypse, l'Histoire littéraire fait une observation fort plausible: Marbode n'avait-il pas pu être séduit par le merveilleux dont brillait l'original latin qu'il a certainement eu sous les yeux, qu'il a sans doute sensiblement abrégé et dans lequel il avait pu ne voir d'abord qu'un prétexte à vers élégants? Et le continuateur de D. Rivet termine en remarquant qu'après tout il peut arriver à tout le monde de faire mauvais usage de sa plume, et en supposant que cet ouvrage était un péché de jeunesse, an-

In toto mundo non invenietur eundo
Ullus compar ei nominis atque rei.
Omnes facundos sibi vidimus esse secundos;
Nullus in ingenio par nec in eloquio.
Cessit ei Cicero, cessit Maro junctus Homero.
Hist. litt., t. x, p. 391; Cf. Biogr. Didot, t. xxxIII.
Voy. un article de M. L. Delisle, dans la Romania, t. 1, p. 35.

térieur à l'élévation de Marbode à l'épiscopat (1096); enfin il ajoute 1: « On peut croire avec fondement que ces vers sont du nombre de ceux dont il a témoigné du regret dans sa vieillesse, et qu'il aurait souhaité n'avoir jamais composés 2. » Et pourtant, il conclut de toutes ces preuves rassemblées qu'il est impossible de « décider absolument » la question, et « qu'il y a de part et d'autre beaucoup de probabilités. »

Je comprends qu'on soit tout d'abord tenté de partager cette hésitation, si l'on réfléchit à la facilité avec laquelle on attribuait durant tout le moyen âge aux auteurs célèbres une foule d'ouvrages dont ils ne pouvaient réclamer la légitime propriété. Je pense cependant qu'après ce qu'il me reste à dire le doute ne sera plus permis. Certes, il est surprenaut qu'un poëme composé par un des plus fameux écrivains du moyen âge se présente la plupart du temps dans les manuscrits sans le nom de on véritable auteur, et, si répandu qu'il ait été, et quelque illustre que fût Marbode, semble avoir été bien plus souvent cité soit sous le nom d'Evax, soit simplement sous le titre du Lapidaire, comme si pendant trois cents ans on l'avait considéré comme le Lapidaire par excellence 3. C'est pourtant ce qui est arrivé.

Mais il n'en avait pas toujours été ainsi: sans parler de plusieurs manuscrits plus récents qui conservent l'attribution du Lapidaire à Marbode, il en existe deux à la Bibliothèque Nationale qui méritent la plus sérieuse attention et qui n'ont pas été étudiés jusqu'ici à ce point de vue. Le premier est pourtant bien connu depuis long temps, puisque c'est d'après lui que Beaugendre, au commencement du siècle dernier, a publié pour la première

trologie. Or le lapidaire n'ést guère autre chose : Hæc apud astrologos quondam mihi lecta recordor...

<sup>1</sup> P. 383.

Quæ juvenis scripsi, senior dum plura retracto,
Pœnitet, et quædam vel scripta vel edita nollem.
Et dans un autre endroit, Marbode regrette de s'être occupé autrefois d'as-

Hac apud astrologos quondam mini lecta recordor...

Sicut in hoc studio versans aliquando probavi.

3 Les traductions françaises aussi étaient désignées sans spécification par ce nom de Lapidaire. C'est à une d'elles plutôt qu'au texte latin que Corbichon, dans sa traduction du Propriétaire des Choses de Barthelemy de Glenville, a l'air de renvoyer aux mots Cornicuble, Chalcédoine, Yève, Calcofane, Liparée, etc. V. Bibl. nat. ms. fr. 436, fol. 73 et suiv. Quand Mandeville, dans son livre sur les merveilles de l'Orient, parle du diamant, ils 'arrête an milieu de sa description pour dire: « Si vous voulez savoir la vertu du dyamant, combien que aucuns le sachent par le lapidaire de ces parlies, neantmoins je le deviseray ici. » Bibl. nat. ms. fr. 2129, fol. 59.

fois l'ancienne traduction française dont chaque article latin du lapidaire se trouve suivi dans cet exemplaire 1. Or ce manuscrit, coté aujourd'hui lat. 14470, et qui portait auparavant le nº 310 Saint-Victor, est, du moins pour la partie qui nous occupe, de la fin du xii° siècle au plus tard. Le caractère de l'écriture, l'aspect et la blancheur du parchemin, la forme des capitales, les lignes tracées à l'encre rouge à la fin de chaque vers, tout, jusqu'aux dessins à la plume qui se trouvent quelquefois en marge, concourt pour lui assigner cette date. Eh bien! au folio 35 verso, immédiatement à la suite du dernier article du lapidaire français, et avant la prose sur les pierres de l'Apocalypse qui commence de la même écriture, avec le folio 36, on lit les mots suivants, écrits évidemment par la même main que ce qui précède et ce qui suit: Explicit liber Morbodi (sic) episcopi de lapidibus habens versus septingentos xxx. Comment admettre que, cinquante ans à peine après la mort de Marbode, on ait pu lui attribuer ainsi un poème dont il n'aurait pas été l'auteur?

Que si on objectait que c'est justement à cause de sa réputation que le fait a pu se produire, alors qu'il ne pouvait plus réclamer, je répondrais à l'aide du second manuscrit. Ce manuscrit, petit in-4° sur parchemin, à une seule colonne, porte le n° 2887 de l'ancien fonds latin. Il débute par diverses œuvres d'Yves de Chartres, qui occupent les cent cinquante-cinq premiers feuillets. Puis, après trois feuillets blancs, commence, à la page qui devrait porter le nº 159, le lapidaire latin dont il est question en ce moment. J'ai fait voir l'écriture de ce lapidaire aux meilleurs paléographes qui soient, entre autres à MM. Quicherat et Léopold Delisle. Tous ont été d'accord pour dire qu'elle datait des premières années du xII° siècle, c'est-à-dire, qu'on le remarque bien, du vivant même de Marbode. Mais voilà qu'en outre mon confrère et collègue M. Mabille, que j'avais aussi consulté, a été frappé de la ressemblance de cette écriture avec celle d'un fragment de brouillon de chronique conservé dans la collection Housseau 2, et qu'il a des raisons de croire écrit, à cette même époque, sur les bords de la Loire, vers Tours ou Angers. Nous sommes donc en présence

Hildeberti et Marbodi opera... edita ab Anton. Beaugendre. Paris, 4708, infol., p. 4635-1690.
 T. XIII, 4.

d'un manuscrit qui a été copié dans le temps où Marbode vivait encore, dans le pays où il revint mourir, puisqu'on sait qu'après avoir abandonné l'évêché de Rennes, il vint passer ses dernières années dans sa ville natale, à Angers, au monastère de Saint-Aubin. C'est là qu'il resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1123. Or dans ce manuscrit, œuvre d'un contemporain, d'un compatriote de Marbode, le lapidaire est précédé de cette rubrique: Marbodi Rhedonensis episcopi poema de lapidibus pretiosis.

Sans attendre de poursuivre un semblable travail sur les autres exemplaires du lapidaire, écrits au xu° siècle, qui se trouvent en France et à l'étranger, je pense que je suis autorisé dès à présent à considérer le poème latin qui commence par ce vers :

Evax rex Arabum legitur scripsisse Neroni,

et contient la description de soixante pierres précieuses, comme l'œuvre de l'évêque de Rennes Marbode, qui dut le composer dans les dernières années du xiº siècle.

#### CHAPITRE II

LA PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE DU LAPIDAIRE DE MARBODE. EXAMEN DES MANUSCRITS.

Le lapidaire de l'évêque Marbode n'eut pas seulement un immense succès dans sa rédaction originale latine, il ne resta pas seulement sous cette forme le grand poème pédagogique du moyen âge sur les pierres précieuses, et, jusqu'à la fin du xviesiècle, le manuel classique des écoles de pharmacie: on le traduisit trèsanciennement dans presque toutes les langues de l'Europe occidentale. Je ne connais pas, il est vrai, de version allemande ni espagnole. Mais M. Paul Meyer a publié des extraits d'une traduction en prose proveuçale 1, que dès la fin du siècle dernier La Porte du Theil avait signalée à l'attention du monde savant 2. Cette traduction, qui paraît de la fin du xmie siècle, est littérale et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbuch für Rom. literatur, t. IV, 1862, p. 78-84. <sup>2</sup> Notices et extraits des Manuscrits, t. V, p. 689-708.

a été faite sur un manuscrit où les pierres n'étaient pas rangées dans le même ordre que présentent la plupart des exemplaires. Il est malheureux que nous n'en possédions que des fragments, qui nous ont été conservés, ainsi que quelques parties d'un lapidaire de pierres gravées et d'un recueil de recettes médico-astrologiques, par quatre feuillets de parchemin dépareillés ayant servi autrefois de garde au manuscrit latin 3934 A 1.

Un auteur du xive siècle, qui a mis en italien beaucoup de traités de médecine latins, a aussi traduit le livre de Marbode. Un manuscrit de son travail se trouve dans la bibliothèque Laurentienne, à Florence 2.

Il y en a eu aussi, vers le même temps, des traductions en anglais 3, en irlandais 4, en danois 5.

Cependant c'est dans le pays où il avait été écrit que le lapidaire latin de Marbode a été le plus souvent traduit. Outre la traduction très-ancienne dont je vais parler, on sait déjà qu'il en a été fait d'autres à la fin du xiiº siècle et qu'à partir de cette époque les versions en prose et les imitations ne se comptent plus. Et encore je laisse naturellement de côté deux traductions inédites que Brunet e et Graesse prétendent se trouver dans le catalogue La Vallière, et je me contente de faire remarquer en passant que ces deux auteurs se trompent après Sinner quand ils attribuent à Brunetto Latini la première version en vers français, qui

¹ Ces quatre feuillets ont été depuis détachés et reliés à part. Ils portent aujourd'hui le n° 14974 du fonds français.
² Voici la notice que je trouve dans Bandini (Catal. ms. Cod. Bibl. Med. Laur., t. v, col. 283): « Libellus Marbodi de lapidibus pretiosis, Zucchero Bencivennii filio interprete, cum hoc titulo: « Libro delle virtudi delle piere « tre pretiose, il quale compuose uno re da Rabia, e mandollo a Nerone im— peradore di Roma; nel quale libro si contenea le qualitadi delle pietre « pretiose, e le nomora, e i colori, e le regioni, e le virtudi loro, ma era « grande libro; ma poscia Markodo (sic) vescovo vide ke questo libro era « troppo grande, fillo abbreviare; e di tucte le pietre pretiosissime trasse « fuori ed elessene LX le milliori, delle quali qui apresso si descrive e diter— mina le loro nomora. » Cette traduction semble assez libre.
³ Voy. un ms. du British Museum, Cott. Tib. A. 3. (cf. D. Pitra, Spicileg. Solesmense, IlI, p. Lxx1, note.)

Voy. un ins. du British Museum, cott. 11b. A. 3. (cf. b. Fitta, Spicitey. Solesmense, III, p. Lxxi, note.)

Voy. également un ms. du British Museum, des xiii-xv° siècles, contenant des traités de medecine. C'est le n° Arundel 333, 8° vélin. Le 35° et dernier morceau (fol. 124 bis) est ainsi désigné : « De lapidibus pretiosis, ex versibus Marbodæi. Incipit : Evax rex arabum, etc. » Et immédiatement au-dessous commence la traduction irlandaise (Cat. of the mss. in the Brit. Mus. New

commence i daduction mandase (Eat. of the miss. in the Brit. Mus. Newseries, t. 1, p. 99).

5 Henrik Harpestrengs Danske Lægebog, utgivet af Christian Molbeck. Kjobenhavn, 4826, 8°, p. 133-153.

6 Manuel du Libr., t. 111, col. 4392.

7 Trésor, etc., t. 1v, p. 380.

lui est bien antérieure. Il n'y a pas jusqu'à notre siècle qui, après trois cents années durant lesquelles on n'avait plus fait que reproduire le texte latin, ne se soit imaginé de le rendre en alexandrins modernes 1. L'excuse de M. Ropartz, l'auteur de ce travail, est d'être de Rennes, et d'avoir contribué à ramener l'attention sur l'œuvre un peu oubliée de son vieux compatriote.

Quant à la première traduction française, dont le moment est venu de nous occuper, il y a longtemps qu'elle est connue; du jour où l'attention des érudits a été chez nous tournée du côté de l'ancienne langue et de l'ancienne littérature françaises, on n'a cessé de la signaler comme contemporaine, ou peu s'en faut, de la rédaction originale, car on y retrouve tous les caractères du français de la première moitié du xue siècle, et on l'a regardée, avec raison, comme une des premières traductions qui aient été tentées dans notre langue. Déjà au xvii siècle Ménage l'avait remarquée dans le manuscrit de l'abbave de Saint-Victor avant qu'elle fût publiée 2; puis l'abbé Lebeuf l'ayant mentionnée comme d'une « antiquité très-reculée 3 », dom Rivet la proclama « aussi ancienne que le texte original », c'est-à-dire antérieure à 1096 4, tandis que Levesque de La Ravalière ne la faisait pas remonter plus haut que la fin du xue siècle 5. Dans notre siècle elle a été citée très-fréquemment, comme un précieux monument de notre vieille langue, par Raynouard 6, Fallot 7, Joly 8, et une foule d'autres; plusieurs regrettaient en même temps, par exemple MM. Hippeau 9 et Douet-D'Arcq 10, que l'on n'eût pas entrepris de nos jours d'en donner une édition plus correcte.

Cette traduction a pourtant déjà été publiée trois fois, toujours

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Lapidaire de Marbode, traduit en vers français, par S. Ropartz, dans Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine l. VII, 1870. — Voy. un intéressant compte-rendu de M. Douet d'Arcq, dans la Revue des Sociétés savantes, 5° série, t. II, 1870, p. 336-342.

2 Les origines de la langue françoise, éd. de Paris, A. Courbé, 1650, in-4°,

p. 20, au mot Aimant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dissertations sur l'histoire ecclésiastique et civile de Paris, t. 11, p. 38.

Hist. litt., t. vii, p. 109.

Les poesies du Roy de Navarre, Paris, 1742, t. i, p. 117. 6 Lexique roman.

<sup>7</sup> Recherches sur les formes grammaticales de la langue française au XIIIe s., p. 92.

8 Benoît de Sainte-More et le Roman de Troie, t. 1, p. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le Bestiaire divin de Guillaume, p. 24.

<sup>10</sup> Loc. cit., p. 338.

à la suite du poème latin 1: mais outre que les deux derniers éditeurs n'ont fait que copier le texte donné par le premier, D. Beaugendre, avec toutes ses mauvaises lectures et tous ses contre-sens, ce dernier n'avait lui-même connu qu'un manuscrit.

C'est là ce qui m'avait engagé, sur les conseils de mon maître, M. Gaston Paris, à tâcher d'en donner une nouvelle édition. Rien qu'à l'aide du seul manuscrit où l'on croyait jusqu'ici qu'elle était conservée, il était facile, grâce à une lecture plus attentive et à la connaissance que l'on a de nos jours de l'ancien langage français, de fournir un texte suffisamment pur et clair. J'ai été assez heureux, dans le cours de mes recherches, pour retrouver deux autres manuscrits, avec le secours desquels on peut espérer approcher un peu plus de la perfection. Voici la description de ces exemplaires ainsi que de celui qui est déjà connu.

- Ms. A.— C'est le n° lat. 14470, ancien Saint-Victor 310, dont j'ai parlé. Il débute par un sermon de saint Jean, évêque de Constantinople; au folio 4 verso commence le lapidaire latin de Marbode, dont, comme on sait, chaque chapitre est immédiatement suivi de sa traduction en vers français. A la suite viennent diverses pièces, dont une en français sur les pierres de l'Apocalypse. Le tout occupe trente-neuf feuillets et est d'une belle écriture, très-lisible. Je dirai au chapitre suivant ce qui caractérise cette précieuse copie du lapidaire français sous le rapport de la langue. Le reste du volume est composé d'un grand nombre d'ouvrages de droit canon, de diverses mains et de diverses époques, mais en général du xm° siècle. Quant aux trente-neuf premiers feuillets, je le répète, ils sont de la dernière partie du xm°.
- Ms. B. Cet exemplaire provient de l'ancienne bibliothèque de la Sorbonne, et porte aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale le n° franc. 24870 <sup>2</sup>. Il est de petit format, en parchemin et contient les pièces suivantes:
- 1° Un traité sur les sacrements de l'ordre, du mariage, etc., incomplet. . . . . . . . . . . . . . . fol. 1 2° De la misère humaine, par le pape Innocent III. fol. 10

<sup>2</sup> Il avait auparavant la cote Sorbonne 1682.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La première fois en 1708 par D. Beaugendre, la seconde en 1799 par Beckmann, la troisième en 1854 par l'abbé Bourassé, dans les ouvrages que nous avons déjà cités.

| 24                                                                                                                                            | LIVRE I, PART. I, CH. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3° Explication de l'Oraison dominicale (cf. Les œuvres de saint Bernard, II, p. 317) fol. 43 4° Vie de saint Thibaut en vers français fol. 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                               | Or antandez, trés douce gent, Un dit qui est et bel et gent, Et fetes feste et joie tuit De seint Thibaut, et grant deduit. Seinz Thibauz de trés bone anfance Fuit engendrez de gent de France El terrouel de Troiesins; Mes il fui norri a Provins, Et Arnoul avoit non ses péres, Et Giveline fu sa mére, Et paranz es quens de Champaigne Et a l'avesque de Vianne Qui Thibaut estoit apelez. Avant que seinz Thibaut fut nez, etc. |
| 5° Creance ou catéchisme fol. 64 6° (d'une écriture un peu postérieure) Vie de saint Etienne en vers français                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                               | Entendez tuit en cest sermon, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le<br>Çai e                                                                                                                                   | de saint Thibaut, confesseur fol. 68 es seignors anciains qui ont batailleor en arriers esté et de genz venqueor, es nons des poetes qui furent jangleor                                                                                                                                                                                                                                                                                |

8º Puis vient cette souscription, fol. 102: « Guillermus de Oye, dictus Belions, tunc temporis vicarius beate Marie de Tremblins, scripsit et divino dictante flamine de latino in romanum transtulit, ob honorem et reverenciam beati Theobaldi, anno gratie M° CC° LX° septimo mense julio. »

9º Au-dessous l'écriture change encore une fois, mais est encore du xiiie siècle, et après une prière à la Vierge en latin, on lit:

Oons tan qu'as estoiles eslever hui tot jor. Et cil qui orandroit sont en presente vie, etc. « Ci comance li livres dou lapidaire : » Emax fu uns mout riches rois, Le regne tint des Arabois, etc.

Le lapidaire, qui n'est pas complet, s'arrête au milieu de la pierre medus par ces mots:

Qui un aignel male avra De poacre home sanera.

Nous avons donc ici un second exemplaire de la traduction du De Gemmis de Marbode, écrit vers la fin du deuxième tiers du xiii° siècle, et offrant le même texte que A. On remarque cependant quelques différences qu'il importe de signaler. D'abord l'ordre des pierres n'est pas exactement le même, et il y a des articles passés, tels sont ceux de l'alectoire, de l'onyx, du jaspe et de la sade 1; en second lieu, le ms. B est incomplet, et ne comprend que sept cents vers environ. Enfin l'orthographe n'est plus celle du xii° siècle, et semble d'ailleurs appartenir à la Champagne ou à la Brie. La plupart des mots anciens sont conservés, mais les formes grammaticales sont rajeunies.

Ms. C. — Avec ce manuscrit nous allons assister à une première transformation du lapidaire français de Marbode. Il s'agit en effet ici d'une traduction en prose, mais qui offre cette particularité qu'elle est évidemment faite non sur le texte latin, mais sur un manuscrit contenant la traduction en vers français dont nous venons de voir deux exemplaires. Elle est importante en ce qu'elle prouve d'abord le succès de cette traduction poétique du xn° siècle, succès dont on aurait pu douter, puisqu'il en reste peu de manuscrits; mais elle montre aussi que si l'autorité de cette traduction s'était maintenue jusqu'au xn° siècle, époque présumée de cette remise en prose, le texte, même rajeuni tel que l'offre le manuscrit B, commençait à n'être plus à la mode, et que, tout en gardant tous les traits principaux de la première version et même jusqu'à des vers entiers, on éprouvait le besoin de l'accommoder au goût du temps, c'est-à-dire de le mettre en prose.

On ne peut nier, du reste, que la version de C ne soit faite sur le opème français, quand on voit qu'elle passe, abrége ou altère tout

¹ Il est probable que tout en copiant un manuscrit dérivé du même original que A, le scribe de B avait sous les yeux un exemplaire latin qui changeait l'ordre des articles.

ce qui dans ce dernier est passé, abrégé et altéré, par conséquent différent du texte latin (voir, par exemple, au mot Calcedoine). On peut même préciser davantage: d'un examen attentif des deux textes, je crois pouvoir conclure que C a été remanié d'après un ms. de la même famille que A. Il n'a pas connu les mss. de la classe de B, car il décrit comme A l'article de l'onyx, que passe B; il a (vers 370) « engroutement » comme A et non « engignement » comme B. etc. Cette sorte de refonte est d'ailleurs l'œuvre d'un homme intelligent, qui comprenait bien son modèle et qui même le corrigeait parfois 1 à l'aide du latin; il se permet aussi de l'allonger et de l'abréger, et, à partir du vers 500 environ, ne donne plus les pierres dans l'ordre de Marbode, et ajoute un peu de son fonds. Quoi qu'il en soit, il m'a, à diverses reprises, aidé à corriger le texte de A.

Le manuscrit qui contient ce remaniement est un petit in-4° du commencement du xive siècle, rempli d'une foule de pièces religieuses et morales en vers et en prose; il porte le nº 24229 parmi les mss. français de la Bibliothèque nationale. Notre lapidaire se trouve au folio 25, recto, après cette rubrique:

« Cy commence li livres des pierres precieuses que on appele lapidaire. »

Je donne quelques lignes du début pour permettre de comparer avec la version en vers, qui justement s'éloigne en cet endroit du prologue de Marbode:

« Evaus fu un riches roys d'une contrée qui est appelée Arabe, et moult fu sages et engigneus de plusors sens, et moult sot de langages divers. Il fu mestres des sept ars, et mout fu riches de tresors et larges. Et, par le grand sens qui en lui estoit et par la grant largesse, il fu conneuz et renommez et amez en maintes terres 2. A celui tens que cist roys Evaus regnoit en Arabe, si com je vous ai dit, estoit Noirons emperéres de Rome. Il li manda par sa merci qu'il lui envoiast aucune chose de sa science par quoi il poist de lui amander en tant comme en bonté de sens : ce lui requiert et non mie autre avoir, etc. » ... « Or vous dirai premièrement de l'une qui est apelée Dyamans. Le Dyamans est

Voir, pour les noms propres, au mot Topaze.
 Ici C passe les vers 13 à 16 de A.

une pière clère et entreluisans et a coleur ausi comme fers bruniz; l'on la treuve en Ynde la Maior, etc. »

Suit la description de trente-quatre pierres, d'abord dans l'ordre de Marbode, puis un peu à l'aventure à partir de la Cornaline. Après l'Ambre, qui clot la série, on le voit, incomplète, on lit (folio 28 recto) cet avertissement à l'adresse des incrédules qui reproduit assez fidèlement la conclusion du texte en vers: « Maintes gens sont qui mie ne croient que si grant vertu sont en pierre comme eles sont. Assez en i a qui ja ne faudront a leur vertuz se ce n'est par les pechiez des portanz, et qui les a, si les garde honestement, il ne puet faillir que de miex ne l'en soit. Si repuet on estre legérement deceu par les contrefaites que l'on vent: icelles n'ont nulles valeurs. Evaus, qui fu rois d'Arabe, sot bien leurs forces, leurs valeurs et leurs medecines, quant il en fist livre premiérement pour envoier a tel prince comme a Noyron l'empereour de Romme. Et nonporquant tel les portent qui ne sévent que c'est, fors qu'ils en sont asne du porter. »

Il existe à la bibliothèque de l'université de Turin un manuscrit français coté 138 (autrefois L. VI, 41, et t. I. 32) et que Pasini avait déjà signalé <sup>1</sup>. M. Stengel a bien voulu, au mois d'août 1873, me communiquer la notice étendue qu'il en avait prise et qu'il a depuis insérée dans son travail sur les manuscrits français de la bibliothèque de Turin <sup>2</sup>. Je n'ai donc pas besoin de répéter cette description. Il suffit de dire ici que ce manuscrit sur papier, écrit au xv° siècle, semble contenir une traduction en prose française, assez exacte et complète, du lapidaire latin de Marbode, et non plus de la version française. Bien que je ne connaisse de ce manuscrit que ce qu'en a copié M. Stengel, et que d'ailleurs il ne puisse m'être d'aucune utilité pour l'établissement du texte de A, j'ai cru devoir le mentionner ici. Il méritait d'être placé avec les œuvres sérieuses

¹ Codices mss. Bibl. Taurinensis, t. 11, p. 494.
² Mittheilungen aus französischen Handschriften der Turiner Universitäts-Bibliothek, par le D¹ Edm. Stengel, Marburg, 1873, gr. in-4², p. 43-44. Depuis que j'ai remis à M. Stengel une note qu'il a textuellement insérée dans ses Mittheilungen (p. 44), il m'a été donné de reconnaître deux légères erreurs que renferme cette note. D'abord la traduction en prose du ms. 24429 (C) n'est pas la même que celle du ms. de Turin, faite directement sur le latin. En second lieu, le lapidaire en vers contenu dans le ms. de Chartres n° 51 n'est pas un troisième exemplaire de la version en vers de Marbode, mais bien le lapidaire mystique qui commence ainsi : « Cil qui aiment pierres de pris. »

dont Marbode a fourni le texte et non avec les imitations dont il sera question par la suite. Voici, d'ailleurs, quelques lignes du prologue (rubr.): Ci commence le lapidaire, parlant des pierres precieuses, translaté de latin en françois. « Comment on trouve ou livre appellé le lapidaire, aultreffoiz le roy de Arabie escript à Neron empereur des Romains quantes pierres precieuses estoient, quels noms elles avoient et quelles couleurs, de quelle region naissoient, quelle puissance elles avoient. Et luy escript si secretement que homme ne le sceut que luy et deux aultres, etc. »

#### CHAPITRE III

#### ÉTUDE PHILOLOGIQUE DU TEXTE DU MANUSCRIT A.

§ 1. Quand même la très-grande ancienneté du lapidaire français contenu dans les mss. A et B ne serait pas établie déjà par la date même et l'aspect du ms. A, lequel est certainement du xnº siècle et ne peut en aucune façon être le manuscrit original, tout concourrait pour aider à reconnaître dans ce lapidaire français un monument de la langue parlée dans les premières années du règne de Louis le Gros (1108-1137).

Je sais bien que les traits phonétiques, par exemple, qui caractérisent cette période de notre langue sont en général assez peu apparents dans le manuscrit 14470. Si la synérèse ne s'est naturellement pas encore opérée dans les mots comme poür (v. 186, 301), mireür (243), aïmant (48 et 68), eschaldeüre (492), seü (191), coneü (192), les dentales latines, isolées entre deux voyelles, ont complétement disparu; le maintien de la gutturale dans segurement (369, 649), à côté de seürement (38, 156), n'est pas une marque d'antiquité, mais plutôt un dialectal 1.

 $<sup>^1</sup>$  Un autre signe d'ancienneté qu'on peut rechercher est le t latin laissé à la fin des troisièmes personnes du singulier qui l'ont plus tard perdu. On ne le trouve pas une fois : c'était une orthographe abandonnée à la fin du xu's s.; mais, comme on le verra dans le texte, il était marqué dans le ms. original et en tous cas l'auteur de la traduction le prononçait et, par conséquent, en tenait compte dans ses vers. Si l'on n'admet pas cette conjecture, plusieurs vers resteront faux : tel serait le v. 76 que A écrit : Fôrce li dune é poéir,

Mais le manuscrit A n'en a pas moins conservé des preuves évidentes, et qui lui sont propres, qu'il n'est que la reproduction d'un manuscrit sensiblement plus ancien. J'ai indiqué en note le parti qu'on peut tirer de la versification de notre poème en faveur de la thèse que je soutiens; mais je veux surtout parler de deux particularités orthographiques, qui, en même temps qu'elles assignent une date reculée à la composition du lapidaire français, apportent une contribution importante à l'histoire de la prononciation de notre langue. Ces particularités sont: l'une, les accents qui dans le manuscrit A sont encore figurés sur un certain nombre de syllabes; l'autre, la notation particulière qu'il emploie pour marquer la prononciation du ch et du c devant a, o, u.

§ 2. Des accents. — On avait déjà remarqué dans certains manuscrits du commencement du xiie siècle, contenant d'anciennes traductions françaises, comme le Livre des Rois et les Machabées. la présence d'accents assez régulièrement marqués sur les diphthongues ou les voyelles toniques. Mais on n'avait que peu d'exemples de ce fait, quand une découverte de M. A. Brachet vint faire faire un pas décisif à la question. Ayant eu l'occasion de voir à Oxford le manuscrit Douce 320 de la bibliothèque Bodléienne, qui renferme la traduction des Psaumes publiée en 1860 par M. Francisque Michel 1, et connue depuis sous le nom de Psautier d'Oxford, le jeune philologue observa avec grand intérêt, ce qu'avait négligé de dire l'éditeur, que, dans ce manuscrit, l'accent tonique était régulièrement marqué, surtout pour les polysyllabes 2. Occupé d'un travail d'ensemble sur la Prononciation de l'ancien français établie par des preuves paléographiques, M. Brachet releva une partie des mots ainsi accentués, et publia dans la Revue critique une curieuse « variété » sur ce sujet. Je suis heureux de lui signaler de nouveaux matériaux pour l'ouvrage qu'il a entrepris.

ce qui ne fait que sept syllabes. Mais si l'on suppose un t primitif, on a :
Fórce li dunet é poeir,
qui est juste. — Voyez aussi vers 538 :
Redune ele garison,
qui devient correct dès qu'on admet que l'auteur faisait sonner le t:
Redune ele parison etc

Redunet ele garison, etc.

1 Libri psalmorum versio antiqua Gallica, etc. Oxonii, 4860, in-8°.

2 Voyez Revue critique d'histoire et de littérature, 5° année, 2° semestre, 1870, p. 254.

Comme les manuscrits ses contemporains, l'original de la traduction poétique de Marbode portait certainement ce système de notation, qui semble avoir été employé par les scribes de 1050 à 1120 environ pour marquer au lecteur la manière dont on devait articuler certains sons spéciaux. Sous ce rapport la perte de ce manuscrit est particulièrement regrettable. Heureusement que nous avons en même temps la preuve de son existence et un assez grand nombre de traces de ses procédés graphiques dans notre manuscrit A. Cet exemplaire nous montre encore en effet une certaine quantité de mots français dont une ou plusieurs syllabes sont marquées d'un signe ayant la forme d'un long accent aigu ('). Or, comme d'un côté les accents sont bien plus fréquents au commencement du poëme qu'à la fin, comme, de l'autre, ils sont à plusieurs reprises mis d'une facon évidemment fautive, il n'y a pas de doute pour moi que le scribe du ms. 14470 a reproduit des signes qui n'avaient presque plus de sens pour lui et qui devaient être marqués en bien plus grand nombre et bien plus exactement sur son modèle. Toutefois, telle que la chose nous est parvenue, elle mérite d'être examinée de près, et je vais tâcher d'en donner une idée, en cherchant à retrouver le système qui semble avoir guidé l'auteur primitif.

Le principe qu'on peut poser, c'est que, à part certains mots qui ont deux accents mais sont l'exception, l'original du manuscrit A figurait un seul accent sur la syllabe qui, en latin, avait l'accent tonique. Ainsi il écrit parlér (parabolare) (13), messáge (missaticum) (16), mortéls (mortales) (79), amée (amata) (209), etc., etc. Dans ce cas général, il voulait sans doute marquer qu'il fallait appuyer davantage sur la syllabe qu'il désignait ainsi 1. En second lieu j'observerai que, bien que la nécessité de cette différence de tonalité se fasse surtout sentir dans les polysyllabes, et que ce soient surtout ces mots qui sont accentués dans le manuscrit d'Oxford, A pose l'accent très - fréquemment sur de simples monosyllabes, exemple: or (230), ot (7, 13), fut, sen (9, 21),  $\dot{u}$  (27),  $\dot{u}m$  (120),  $\dot{c}$  (76), etc., etc. 2. Il est probable que dans cette occurence l'original avait voulu marquer qu'il fallait

manque.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aussi trouve-t-on ces accents plus fréquemment à la rime qu'ailleurs. Je relève une fois l'accent mal placé : *cuuertés* (31). <sup>2</sup> Observons par contre qu'il y a au moins autant de cas où l'accent

prononcer séparément ces petits mots et ne pas les confondre avec les précédents ou les suivants, d'autant plus que l'accent se voit surtout quand il y a deux monosyllabes de suite, et que ces mots ne sont eux-mêmes composés que d'une seule voyelle  $^4$ . Ainsi je relève : e  $\dot{a}$  (93),  $\dot{a}$  (102) et  $\dot{a}$  (107), e  $\dot{u}$  (27), etc.

Du reste, c'est précisément dans les mots qui offrent plusieurs voyelles de suite que le ms. A, à l'exemple de son original, sans doute, fait encore le plus grand usage de l'accent. J'ai constaté quatre circonstances différentes, dans lesquelles, selon qu'il s'agit de marquer une diérèse, ou de noter si la diphthongue est forte ou faible, l'accent porte sur telle ou telle lettre du groupe.

- a. Commençons par les cas de diérèse. Le scribe de A met l'accent sur la voyelle où nous mettrions aussi aujourd'hui un accent ou un tréma: oi (13, 14), neént (276), aguéttes (4 syll.) (58), pruéce (9), preciúse (132), aíe (158), poúr (186), coneú (192).
- b. Quand une voyelle est suivie d'un e féminin, pour marquer justement que cet e est féminin, la voyelle précédente est accentuée: núes (166), renumée (210), mie (380), eissúe (836), blóe (594), et dans les innombrables participes passés féminins de la première conjugaison: preisée (210), celée (532), truuée (216), ueiée (215); mais dans ce dernier cas, A emploie aussi un autre système qui consiste à mettre un accent sur la syllabe accentuée et un autre sur l'e muet: renoméé (225), enueiée (228), aportée (375), preisée (227), temprée (54).
- c. Pour les diphthongues ai, ei, oi, ui, elles sont toujours accentuées fortes: contraire (103), dire (667), faire (104); réis audir (75), refréide (194); uoil (146), allectoire (127), toilt (200); núiz (61), destruit (201), úile (266).
- d. L'accentuation des autres diphthongues ne présente pas autant de régularité. Ainsi ie est presque toujours faible: griés (77), fiére (893), chiér (200); mais on a aussi  $pierres^2$  (25). Ou est plutôt fort: milóu (299), fóu (300), ou (85), mais aussi fou (53). Enfin je relève chialt (194) ou et ialne (207), notations certainement fautives.
  - § 3. Du ch et du c. Lorsque la prononciation chuintante du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En ce cas, un seul des deux mots est accentué.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rimant avec maneires. <sup>3</sup> Rimant avec revalt.

c latin devant a, o, u, s'est introduite dans certains dialectes français, et que les scribes ont eu à la figurer, leur embarras a été fort grand. On les voit, au xie et au xiie siècle, hésiter entre plusieurs modes de notation, ce qui prouve que, même dans les pays où il existait, ce son n'était pas encore bien fixé. M. Brachet nous apprend que dans le Psautier d'Oxford, par exemple, « le ch est exprimé tantôt par ch, tantôt par c simple, mais le plus souvent par un c surmonté de deux accents ». A mon tour, je trouve dans le manuscrit A les traces d'une notation particulière qui peut apporter quelque éclaircissement sur la prononciation de la chuintante. Je dis : les traces, car le système orthographique dont je vais parler n'est pas uniformément appliqué par A; mais cette hésitation même est la preuve que le système n'est pas le fait de A, mais bien de son modèle, dont il a, selon les cas, reproduit ou négligé les notations, avec cette inconséquence et ce manque de fixité qui sont si fréquents chez les scribes du moyen âge. Ces restes n'en sont pas moins précieux encore sous d'autres rapports: ils nous fournissent d'abord une nouvelle marque que A n'est que la reproduction d'un manuscrit sensiblement plus archaïque, et ils prouvent que dans le dialecte de l'auteur de la traduction le c devant a n'était pas resté dur comme dans la Normandie ou la Picardie. Et à ce propos, puisque je suis amené à parler du dialecte probable de notre lapidaire français, j'observerai que, la Picardie et la Normandie étant écartées, mais d'autre part A écrivant toujours le son venu de  $\bar{e}$  et ipar ei 2 comme en Normandie, et non par oi comme dans les dialectes orientaux du français, on est amené à penser que la première traduction de Marbode a été faite dans un pays qui serait au sud de la Normandie et à l'est des provinces où l'on prononçait oi. Or ce pays ne peut être que le Maine, la Touraine ou l'Anjou, toutes contrées voisines du lieu où l'évêque de Rennes a composé son lapidaire latin et où il s'est tout d'abord répandu. Conclusion: la traduction en vers français contenue dans le ms. A est écrite dans le dialecte tourangeau-manceau, et, se trouvant ainsi composée dans le même pays que l'original, doit avoir été faite peu de temps après lui : nouvelle preuve de l'antiquité de

¹ Revue critique, loc. cit., p. 257. ² Exemples : regem, rei ; seta, seie : — niger, neir ; sitim, sei.

ce monument de la langue française, devenu en même temps le plus ancien exemple connu du dialecte écrit et parlé dans l'ouest de la France.

Je reviens à mon ch. La notation particulière imaginée par l'original de A pour marquer le son chuintant devant les sons autres que e, i, ei (où il est, comme aujourd'hui, simplement indiqué par ch1), notation qui n'a pas encore été signalée ailleurs, consiste à faire suivre le groupe ch d'un i. De cette facon on n'est pas tenté de donner au ch le son dur qu'il a en latin dans character, chorus. C'est ainsi que nous voyons écrit chioses (214, 246), blanchiur (385), mais surtout beaucoup de mots qui en latin commençaient par ca: chiald (54), chiapun (128), chiastrez (129), chialur (195, 918), chiastement (203), chians (500), chiaetes (562), chiarra (695), chiacer (826), chiange (945), chianter (902), etc. Mais à côté on trouve, bien moins fréquemment il est vrai, eschar (432), chaice (442), charmes (444), chaste (467) et chaldeure (492), chaldere (646). Il y a aussi poischant (6,) mais il est probable que c'est une faute pour poissant, qu'on trouve deux fois (159, 30).

Que conclure de tout ce qui précède, sinon que l'i ne se prononçait pas et servait seulement à marquer le son chuintant du ch? Ce rôle de l'i est du reste confirmé par un autre fait bien moins fréquent, mais qui doit êtrerapproché du premier. Dans deux cas, nous le voyons s'interposer entre le c et l'u pour empêcher la prononciation dure du c, comme ferait aujourd'hui la cédille: tenciun (80,513), limaciun (739). En cette dernière occasion, comme plus haut, l'i n'est, à proprement parler, pas une lettre; c'est un signe orthographique destiné à modifier le son de la consonne précédente. Cette habitude s'est du reste maintenue jusqu'à nos jours dans quelques mots de notre langue; seulement cet emploi de l'e a été restreint au g. L'e après le g dans mangea, changeons, ne sert qu'à indiquer qu'on ne doit pas prononcer mangu ni changons.

¹ On trouve, bien qu'exceptionnellement, l'i entre ch et e dans des mots comme chief et chiere; mais ici cet i appartient à la voyelle, devenue diphthongue. Il est remarquable que le ms., qui ne l'oublie guère dans les mots comme pierre, maniere, etc., le supprime ordinairement après le ch. On pourrait expliquer ce fait de diverses façons.

Je vais maintenant donner le texte du premier lapidaire français traduit de Marbode. On aura compris, après ce que je viens de dire, quelle est, malgré les traces de transformation qu'il présente, l'importance du ms. A. Aussi l'ai-je transcrit aussi exactement que possible, en respectant les caprices de son orthographe. J'ai ajouté la ponctuation et les apostrophes; j'ai introduit quand il y avait lieu les lettres capitales; j'ai séparé le v et le j de l'u et de l'i; mais je n'ai pas cru devoir introduire d'autres accents que ceux du manuscrit. — B et C m'ont servi à rétablir quelques mauvaises lectures évidentes, et à remettre sur leurs pieds quelques-uns des trop nombreux vers faux. J'ai donné complétement les variantes de B; je n'ai naturellement cité C que quand c'était utile.

#### CHAPITRE IV

TEXTE DE LA PREMIÈRE TRADUCTION DU LAPIDAIRE DE MARBODE 1.

Evax fút un mult ríches réis: Lu régne tint des Arabéis. Mult fut de plusurs chioses ságes,

- Mult áprist de plusurs lengágges; Lés sét árz sót, si en fut máistre. Mult fut poischant e de bon éstre, Granz tresors ót d'or e d'argent,
- 8 E fut lárges a tuite gent.
  Pur lu grand sén, pur la pruéce
  K'il ót e pur sa gran largéce
  Fut cunuuz e mult amez.
- 12 Par plusúrs térres renumez. Neruns en ót of parlér :

B intervertit 3 et 4 - 4 B Et ot apris pl. - 10 A om. pur sa-C om. 13-16

¹ Les leçons rejetées au bas du texte comprennent toutes les variantes de fond de A et de B, sur la comparaison desquels le texte est établi, Il n'y a de variantes de formes que pour A, dans les cas où on a dû s'écarter de celles de ce manuscrit.

Pur ce que tant l'oi loér L'amá forment en sun curágge;

- 16 Si li tramíst un sén messáge.
  Neruns fut de Rume emperére
  En icel tens que li réis ére.
  Mandá li ke li envéast
- Par sa mercí, ke nel laisást,
   De sun sén, de sa curteisíe:
   Ne keréit altre manantíe.
   Evax un lívre li escrist
- 24 K'il méismes de sa máin fist, Ke fú de natures de pierres, De lor vertúz, de lur manéires, Dum vénent, e ú sunt truvées,
- 28 En quels líus é en quels cuntrées, De lor nuns e de lor culúrs, Quel poissance unt e quels valurs. Mult sunt les lur vertuz cuvertes.
- 32 Máis lor aíes sunt apertes.
  Li mire i tróvent grant succúrs,
  Cil ki cunuissent lor valúrs:
  A fáire medicinement
- 36 I tróvent grant succurement.
  Nus ságes óm duter ne deit
  K'en pierres granz vertuz ne seit:
  És érbes ne sunt pas trovées
- Vertuz si sovent esprovées.
   Deus les i mist mult gloriúses :
   Pur ce s'apélent preciúses.
   E si vús dí gé ben pur véir
- K'en rien ne póit vertu aveir Si Deu li veirs ne li cunsent E si de lúi ne li déscent <sup>1</sup>.

1 Les vers 42-46 ne sont pas pris du latin.

Paris, Lapidaire.

<sup>48</sup> B que lores ere — 19 A kel e. — 19-22 C Il lui mandat par sa merci quil lui enuoiast aucune chose de sa science surquoi il poist de lui amander en tant comme en bonte de sens ce lui requiert et non mie autre auoir — 24 A meisme — 26 A e de—27 A sun—31 A cuuertés—32 A ouertes—33 B mains s. —36 B seurement — 37 A nul—38 A gran —39 A tant tr.—40 A si seient, B Tant v. si s. prouees — 41 A Deus les fist — 42 B Por ce les nommons — 43 A ce — 44 A Ke r.

#### I. De Adamante.

De l'une vus dirai avant

Ke l'um apelet aimant.

Aimás ço est piere itál

K'el est clere cume cristál;

De fer brun á ele culúr:

52 L'om la tróve en Inde maiúr.
Par fer ne par foú n'iert ovréé
S'elsang del buc chiald n'est tempréé;
L'om l'i moile tan com est chialz,

56 Pois la depéce l'om o mailz
Sur enclumes, e dés pieccéttes
Ki en esclatent aguéttes
Les altres gemmes sunt talliées

60 E gentement aparelliéés.

N'est grendre d'une núiz petite
Icéste ke vus ái descrite.

D'Aráibe en vient de tel manere

Ki n'est si dure ne si fiére:
Senz sanc de buc est depecée,
N'est si béle ne si preisée;
El est graindre, mais ne valt tant,

E lu num porte d'aimánt.
En Cipre, un ísle, rest li tierz,
Li quart en Gréce, meins preiséz.
Tutes céstes tel nature unt

72 De fer tráire lá ú éls sunt. Iceste piere valt granment A cels ki font enchantament.

Ki céste porte e poit avéir 76 Force li dunet é poéir, E de grés súnges le defent

<sup>47</sup> B Dune vos nommerai — 48 A apele, B Qui est apalee adamant — 49 AB om. co — 51 A a la c. — 53 B Por fust — 54 B om. chiald — 55 A tan kest — 57 AB enclume — 58 A Ken esclatent, B Qui de li e., C qui en — 61 BC plus granz — 62 B Ceste q. v. ai ci d. — 63 B om. en — 64 B Quil — 65 B nest — B om. 67-70—70 A quart —71 A natures, B celes —76 A dune, B done — 77 A les

E de fantósmes ensement, De veníns, de mortéls puisúns.

80 Si toilt e íres e tenciúns;
As forsenéz dune remíre:
Mult lor valt mielzke malvais mire.
Ki la pórte ja n'ert malmís

Par nul de tuz ses inimís.
En ór deit estre óu en argént
Gardée mult honestement.
Porter se volt el braz senéstre;

88 Segunt l'escrit isi deit éstre.

### II. De Achate.

Acátes est céste apelée Por une eve ú el ést truvée, Ke apelée est par cest num.

- 92 En Sezíle la trove l'um.
  Neire est e á plesurs figures
  En li formées de natures:
  De reis i véit om la figure
- 96 Ke est en li de sa natúre, Ou d'altre beste la semblance; Itels en est la cunuisance. Une altre acate rest trovée
- 100 En Crete, dum est apportée;
  De coral porte la figure:
  Grains d'or í a peinz de nature.
  A tuz veníns est si cuntráire,
- La u el est ne poit mal fáire.
  En Inde rest altre trovée
  Ke acate rest apelée:
  Des arbres i á peinz les rains
- 108 E entallie i sunt farains. Ki iceste porte sur séi,

<sup>78</sup> A faintosme, B fantome — 79 A e des — 80 B Et si tout ires — 81 B Es — 86 B Et g. mont h., A E g. h. — 87 A si volt — 88 B Selon... ensinc. 89 AB Acate — 90 A un eue — 93 A Neir, B et sa — 96 B Qui est ensi — 99 B est — 102 B poinz par — 105 B est une autre — 107 A Darbres.

Si le defent, ja n'avra séi. Mais ki l'esgarde alkes suvent

112 Si en pert tot le veement 1. Encor en est d'une nature Ki l'art si a odur de mure. Une altre i rá ke est tachée

116 Cume s'el ert de sanc tuchée, E une altre de grant valur Ke de cire porte culur. Pur ce k'en est si grant plenté,

Si's a l'um alkes en vilté. 120 Mais la force de li est grant : Ume defent e fait poissant: Culur li fait aveir vermeil,

124 E l'fait estre de bon cunseil : Cunseil duner fait á amís: Dutez est de ses inimís.

### III. De Allectorio.

Allectóire tenent a bón Ki creist el ventre del chiapun.

128 Treis anz vít cocs, pois est chiastrez, Tan vit ke sét anz á passez 2: En sun ventre trovent la piere

132 Ke mult est preciúse e chére. D'une feve á la grandur ; Eive sémble de la culur O altretel cume cristáls;

136 Mult est la piere spiritals. Ki la garde e tient en memoire.

<sup>2</sup> Ces sept ans ne sont pas dans le latin: Cum tribus, ut minimum, factus spado vixerit annis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contre-sens complet, provenant sans doute d'une mauvaise leçon du manuscrit que le traducteur avait sous les yeux; le texte a: visumque fovere

<sup>110</sup> A Sil - 112 A om. tot - 113 B Encores est, A matire - 114 A mirre — 115 A Un — 116 A Cum — 117 A un — 119 B quil en est g. — 120 B Si la on — 124 B Et f. — 125 B fait doner ses.

127 B passe ici l'alectoire, le met après l'ametiste et met le jas peaprès le saphir.

— 128 B Et cr. — 134 B a la color.

Vertu li dune e gran victoire; La sei tolt; e di ben sen faillie,

N'iert vencuz ki l'a en batallie.

A úme cunquert bons amís

E fait veintre ses inimís;

Amer le fait, e ben parlant;

144 Feme livre de sun enfant <sup>1</sup>, E fait de sun senior amer; E en buche se vóilt portér.

## IV. De Jaspide.

Jaspes sunt mult bones e chéres,

E sunt de disessét manéres,

E si sunt de maintes culurs.

En térres creisent en plesúrs;

Mais cele est mieldre e plus vaillant

152 Ke est e vérte e træsluisant, E ki les meillors vertúz pórte. Ome maintent bien e confórte; E ki la garde chastement

Mult li fait grant seurement.
 Févre toilt e idropisée;
 A femme ke travalle aée.
 Ume defent e fait poissant.

Amer le fait e mult valliant. Fantosme toilt a tute gént; Si se volt porter en argent.

## V. De Saphyro.

Saphir est bels e cuvenáble, 164 En déi de rei resplendissable ; Al ciel resemble kant est púrs

163 B bons e - 165 B Le ciel,

 $<sup>^{1}</sup>$  Ce trait n'est pas dans le latin, qui donne en revanche un vers omis ici : Hic circa Veneris facit incentiva vigentes.

<sup>138</sup> B om. gran — 139 A om. e — 139-40 B intervertit l'ordre de ces deux vers — 140 A Uencuz ia en — 144 B Et fame deliure denfant — 146 A uóil.
151 A cel—152 AB omettent le premier e, C entreluisant — 154 B m. et reconforte — 156 B succiremant, C seurte — 160 B fort et vaillant.

E sen núes, quant n'est oscúrs. Nule nen a vertu plus grant,

- 168 Granniur belté ne plus vaillant ; E el est bóne é el est béle ; Si est truvée en la gravele De Libe, de cele cuntrée ;
- 172 E syrtidés est apelée
  Por un pople mult ancien
  Ke il apelent Sirtién <sup>1</sup>.
  Mais cele est mieldre e si valt plus
- Ki vient de cele terre as Túrs <sup>2</sup>:
   Iceste n'est pas tresluisant,
   Mult a vertuz, pruz e vaillant:
   Apelée est gemme des gémmes;
- 180 Mult valt a umes e a femmes.
  Al cors dune mult bons cunfórz,
  Les membres rent entíers e fórz;
  Ele toilt envíe e boisdíe,
- 184 E de prisun ume deslíe;
  El a en sei mult grant valur:
  Ki la porte n'avrá poúr;
  Acordér fait umes irez;
- 188 Ki la porte n'ert esmaiéz. El est bone de sa natúre En éve a veér la figúre Ke dit ce ke nun est seú
- 192 Ne par nul ume cuneú.

  A médecine mult revalt;

  Ume refréide k' a trop chíalt,

  Ki dedenz á tro grant chialur,
- 196 E tressue pur la dulúr. E ki en lait la volt triblér, Bone est pur les malanz sanér.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces vers sont pris dans la glose, que le traducteur paraît n'avoir pas trop bien comprise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La traduction de Medorum tellus par terre as Turs est indiquée par la glose. 166 B quil nest — 169 B El est mont bone et sest mont b. — 174 B De clibe — 176 B es turs — 177 B icele — 182 A tient entiers — 183 A E toil — 188 A E ki, B nest e. — 189 AB b. en s. — 190 B om a — 194 A ki a, B Home enfroidit — 195 Ba la gr. ch., met ce vers après le suivant — 196 A E trop sue — 198 A Si est bone a plaies s.

Et des oilz si tóilt la ordur, 200 E del chiéu toilt la grant dulúr; E de lengue destruit lu mal E fait aler tut cuntrevál. Porter se volt mult chiastement E garder mult honestement; 204 E ki issi la garderá La povertez nel custreindra 1.

### VI. De Calcedone.

Calcedoines est piere jálne 208 Entre jacint e beril meáine. Mult est e preisée e amée. E de riche gent renumée. S'el est portée el col pendúe 212 A veintre chioses mult aiue, E ki el dei la portera Tutes chioses veintre porrá. De Sithie est ele enveiée 2: E de treis culurs est trovée. 216

## VII. De Smaragdo.

Esmaragde par sa culur Véint tutes chioses de verdur. E si en est de sis manéres 3: 220 Mult sunt preciuses e chéres. L'une trove l'om en Sythie, E l'altre vient de Bactranie, E altre en porte en sei e tient

1 Ces deux vers ne se retrouvent pas dans le latin. <sup>2</sup> Ce renseignement ne se trouve pas dans le texte de Marbode; il provient de la glose.

C bothane.

<sup>3</sup> Le latin dit: Cujus bis quinæ species binæque feruntur, ce qui fait douze. 199 B Des eoz amande la luor - 200 A om. la - 201 A E de la l., B met le vers suivant avant celui-ci.

<sup>207</sup> B om. Calcedoine et met le jaspe ici entre le saphir et l'émeraude — 207 A Calcédoine — 209 A est amée e preisée — 210 A E de r. g. ben r. — 218 A omet ele — 216 A E de culurs treis.
219 A E s. resunt — 220 B gloriouses — 222 A bractanie, B, brecanie

224 Li Níls ki de parais vient 1: Une altre í a, ben renoméé, Ki Calcedoine est apeléé; Mult est e améé e preiséé

Ki de Sythie est enveiéé 2. 228 Arimaspi, icele gent, Les aiment plus ke or ne argent, E il les tollent as grifúns,

232 A uns oiséls granz e felúns. La bien clere est mieldre par véir, Ke l'om poit bien par mi veéir, L'er qu est plus teinte e oscure 3:

Icé li vent de sa nature : 236 N'ele ne mue sa belté Ne pur soleil ne pur clarté: Ne por umbre ne por lumére

N' oscurera ja sa manere. 240 La plaine est bone pur mirér; Mult la soleit Neiruns amer: Il en aveit un mireur.

O sés deduiz veeit le jur. 244 Iceste piere fait saveír Chioses par eves 4 e vééir Ki sunt en l'an a devenír:

Ki bien l'enkert n'i poit faillír. 248 Richeise dune mult granment, Ki la porte bien chastement. Ele fait umes bien parlér,

252 Cels ki la vólent enorér.

<sup>1</sup> Cette remarque sur le Nil, où est d'ailleurs exprimée une croyance générale

3 Ce vers, altéré dans les deux mss., paraît d'ailleurs offrir un contre-sens Marbode dit: Quorum luce virens vicinus tingitur aer. 4 Per undam est la leçon de plusieurs mss. et éditions; Beckmann a futura.

225 A Un, B mont r. — 226 A B om. Ki — 227 A B om. le premier e — 228 A B om. Ki — 229 B Arismapi, C Aumapi — 235 A Laltre q., B Ler qui est t. — 237 A B m. pas sa b. — 240 A Nun o. — 246 A eue, B por aigues et v. — 248 A B Si — 251 A Ume — 252 A A cil, B Ces qui.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette remarque sui le Mi, ou esta ameurs exprimes due cossima gau moyen âge, est du traducteur.

<sup>2</sup> Ces quatre vers offrent une confusion de sens inextricable; ils répondent à ceux-ci, où Carchedonii est une expression géographique (Carthaginois): Sunt Carchedonii, reliquos piget enumerare; Præcipuus Scythicis honor est et gratia major.

D'une fevre garist mul fort Ke a maint ume dune mort, Si a num emitriteus:

- 256 Maint ume avra trait a reus
  Quant de cest mal fait tiel aiue.
  Si l'a li um al col pendúe,
  Cuntre gutte chaive valt:
- 260 Ki l'a sur séi, sempres li falt. Les oilz salve e l'esgardeúre; Si toilt tempesté e luxure. Ki l'á deit estre de bon áire:
- E s'il la volt encre vert fáire, Tres bien la let el vin e moille, Apres si l'úinge de vert úile.

## VIII. De Sardonice.

- Sardoine est de dous pieres tráite,

  268 De sardine e d'onicle faite 1;

  De cez dous porte treis culurs,

  De blanc, de neir et de rovurs.

  Li blanc sur le neir est asís

  272 E li ruiges sur le blanc mís.
- 272 E il ruiges sur le blanc mis.

  Ceste est de cinc maneres dite;

  Si n'est tro grant ne trop pitite <sup>2</sup>.

  Cele ke bien á divisées
- Les treis culurs, neént meslées,
  La plus preisée est en apért;
  Ne nule cire n'i aért.
  Humle e chiaste la deit avéir.
- 280 Altres vertuz n'i sái por veir, Kar el lívre n'est en escrít; D'Arábe e d'Inde vient, ce dit.

<sup>2</sup> Ce vers n'est pas dans le latin, il a été introduit pour la rime.

<sup>1</sup> Sardonicem faciunt duo nomina, sardus et onyx; le traducteur n'a pas bien rendu le sens.

<sup>236</sup> B fait eureux — 258 B lai on a son — 259 B la g. chaude, C mauuesse — 264 B Sil la vuet entere, C encrement— 265 BC la leue. 271-273 A Cest— 276 B et nient—281 B Que celes que iai ci e.—282 B con d.

#### IX. De Onice.

Onix fait gres sunges avéir,

Tenciuns e fantosmes veéir;
E si refait enfanz bavús
E umes irez e noisus.

D'Arabe et d'Inde sunt ces pieres,
E sunt dites de cinc manéres;
E si le sardine est present,
Onix ne fara nusiment.

### X. De Sardio.

Sardine est iceste apelee
292 D'un ille u ele fu trovée.
Ruge est, e n'a vertu mult grant,
Fors tant ke toilt sanglutement
E vers ocit '; e ki l'avra
296 Onice mal ne li fara.

### XI. De Grisolito.

Grisolíte fait á ámer;
Si á semblant d'éve de mér.
Enz á un grain d'or el milóu ²;
300 Si estencele cume fóu.
Ki la porte n'avra poúr;
Mult á la piere grant vigur:
Ki la pércet e dunc i mét
304 D'asne seies el pertuset,
Al senestre braz la pendra,
Ja diables ne l'attendrá.

<sup>1</sup> Ces deux vertus de la pierre sont inconnues au poème latin.

<sup>2</sup> Auro chrysolithus micat et scintillat utignis; le verbe micare aura fait penser le traducteur à mica.

<sup>283</sup> A Onice, B om. onix et sarde — 283 C baubes — 286 A ume iré — 289 A sarde, C sardynne — 290 A Onice ne uus fara ia.
291 C om. Sardine — 291 A ceste — 293 A om. mult.

<sup>299</sup> B E si a .I. grain en — 303 A perce, B porte—304 A Sei dasne, B Soie dasne.

D'Ethyope vient ceste piere Tam preciuse e tan chère.

308

#### XII. De Berillo.

Beril est en Inde trovéé, E par sis angles est formée, Pur aveir en granniur clarte,

312 E si enn a granniur belté.
Ome e feme fait entramér
E ki la portet enurér.
Si om la tient ke li enóit

E l'estreinge, la main li coit.
 Les oilz malades sainerá
 Li vins u l'om la laverá 1;
 E s'om la beit ki fort sanglut

320 El li toldrá suspír é rút. Et si retoilt tutes dulúrs Del féire : tels est sa vigúr. Cestes resunt de nóu manéres,

324 Mult sunt preciuses et chieres.

## XIII. De Topacio.

Topace en un ísle est trovee Ki altresi est apelée. Ele si est de dous maneres.

Poien veit um : si'n sunt plus chéres.
L'une a or esmeré resémble ;
L'altr'est plus clere, ce me semble,
La lune semble de luiur <sup>2</sup>.

332 Encuntre fis a grant vigúr.

Desboillir fait l'eve boillant:
Pois ke la sent ne built avant.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le latin porte unda et non vinum. <sup>2</sup> Marbode a écrit: limam sentire putatur; mais la plupart des mss. portent lunam, ce qui n'a pas de sens et ce qui a égaré notre traducteur.

<sup>314</sup> AB porte — 319 B Se hons le b. — 320 A Ele, B II. — 322 A feure, B fleure — 323 B vint, C dix — 324 B Mont precioses et mont chieres. 329 ABC Lune a mireur r. — 332 A Cuntre li a — 334 B Puis quele i est ne bout neant.

Si bot veez en une place,

336 Faites li cerne del topace,
Ja ne purra del cerne issír,
Iloc li cunvendra murír <sup>1</sup>:
C'est la provance de la piere.

340 D'Arabe vient, bone est e chère.

## XIV. De Jacincto.

Jagunces sunt de treis maneres E sunt mult preciuses pieres. L'une est granate, altre citrine, L'altre evage; si unt mecine:

344 L'altre evage; si unt mecine: Tutes confortent par vigúr, Vains pensers toilent e tristur. Cil ke sunt alkes bon perriér

348 La granate tienent plus chér:
El a la plus bele culúr,
Pur ce la tiennent a meillor;
E pur ce l'ont en grand cherté

352 Ke il n'en trovent pás plenté. L'evage ne pert sa clarté, Tant ne sera en oscurte. Icel evage aiment il plus

356 Ki n'est trop clers ne trop oscúrs, Ainz est de tempréé culúr, Purpre, e dune grant freidúr A celui ki le portera

En sa buche ; grant chiald n'avra.
Pur la durece ke el á,
Ja entailliee ne será
Si de piecete n'est ovréé

364 Ki d'aimás est esclatéé. La citrine trait a palúr;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce trait n'est pas dans le latin.

<sup>335</sup> A Si scherbot v. — 336 B faites lo — 337 A cern — 340 A bon est. 343 AB laltre — 344 A medicine — 345-6 B intervertit l'ordre de ces deux vers — 349 BC Et de la — 355 A Icele—356 B Quil nest — 359 A la — 363 B Si des p. — 364 B Qui dameime.

Plus en est vils pur sa culur. Quel ke jagunce um áit sur séi,

368 Al col pendu ou en sun déi, Mult poit aler segurement: Ja mal creindra engrutement; E a ostel kant il viendra

372 Améz e joíz i será, E a icé k'il requerra Raisnáblement ja n'i faldrá. D'Ethyôpe est ceste aportéé:

376 Mult est e bone e unuréé.

380

## XV. De Crisoprasso.

Crisopras vent d'Inde maiúr. De jus de purret a culúr ; Guttee est d'or, teinte a purprie. Altres vertuz n'a ici míe.

### XVI. De Ametisto.

Ametiste á culur purprin, O tel cume gute de vin. O altretel cum violete, 384 Ou cume rose munde e nete; L'une turne alkes a blanchiur, L'altre á de vin meslé royur. D'Inde nus vient iceste piere, E est a entallier legiere. 388 Ki l'a sur sei n'eniverra, Ne ja vins ne l'estordira.

392 Se il n'en ert si grant plente : Granment deussent estre chéres : E si en sunt de cinc maneres.

Par dreit sereit en gran cherte,

370 B mar c. engignemant — 371 A om. il, B Et a lostel — 372 A j. il is., B conjoizs — 375 B om. ceste — 376 AB om. le premier e. 377 Crisopras manque dans B 378 A p. en a c — 379 A Gutte est dor e t. 382 A O tele, B Autel — 383 B Ou autel come v, — 386 A di vin — 387 B ceste p. — 388 B Si est a lentaillier l. — 389 B ja nen iurera — 392 B Sil nen erteit

estoit.

### XVII. De Celidonio.

Celidoine est bone, nun bele ; El ventre creist de l'arundele. 396 De vertu veint assez des cheres. Dient k'el est de dous maneres, Dous sunt trové, de dous culurs : L'un trait a neir, l'altr'a rovurs. 400 La ruige toilt la passiun Ke prent ume par luneisun, Dunt il chet et est afolez. Langurus saine et forsenez. 404 Celúi ki l'a fait bien parler E mult de tute gent amer. En linge dráp seit volopéé E al senestre braz portée. 408 En meisme ceste manere S'est portee la neire piere. Granz chioses aíe a perfaire E defent ume de cuntraire; 412

Cuntre ire de prinze e de réis
Dune force, ase e defeis.
L'eve ú ceste piere est lavee
Saine les oilz de la bobee.

Iceste piere si seit prise, En linge teint de safran míse : Toilt fevre e les males umúrs

420 Ki al córs dunent granz dulúrs.

<sup>397</sup> B Daus venent vertuz assez chieres — 398 B quan est de .V. m. — 397 B Daus venent vertuz assez chieres — 398 B quan est de .V. m. — 399 B Trouees i sunt de .II. colors — 400 AB rouur — 402 A prent a ume — 403 B e est forsenez — 404 B Languissanz las et afolez — 407 B volope — 408 B porte — 409 B En ceste meismes m. — 440 B Est p. — 441 B aide a faire — 413 B de princes — 414 A defens avec un i au-dessus de l'n, B et aie de menois. — 415 B ou ele est l. — 417 B ensi soit — 419 A mals, B maluais — 420 B Qui es cors.

## XVIII. De Gagate.

Jaiet naist en une cuntrée Ke Lice a nom, si est clamée. Pur poi n'est gemme ceste piere:

- 424 Luisant est e nere e legére, Si naist en la maiur Britaine En une térre ben lontaine. Kant um la fait alkes freiér.
- 428 E el eschalfe del breiér, La paillie trait a sei e tient. En l'eve art e en l'oile esteint. Si garist ume seinz eschár
- D'enfleure entre cuir e char;
  D'enfonture est grant sainemen
  Lavee en vin garist les denz.
  Desuz se s'en estuve feme,
- 436 Ses natures li rent la gemme.
  Si l'um la gettet en un fou,
  Ki chiet del mal, s'il est el lou,
  Tant tost cum il en sent l'odur.
- 440 Si chiet ke il ne sent dulur <sup>2</sup>.

  Quant est ars mult est amirables:
  Chaice serpenz, destruit diables,
  Ventre torne e trencheisuns.
- Charmes malvais, sorz, e poisuns,
  Destruit tute malignite;
  De feme set virginité.
  L'aive u el a treis jurz geú,
- Se feme enceinte en a beú
  Treis noiz e diz tut ensement,
  Qe il n'i ait encumbrement,

Summitty Visional

¹ Ce vers n'a pas de correspondant dans le latin.
 ² Ces quatre vers sont le développement de cet hémistiche latin : prodit nidore caducos.

<sup>422</sup> B Licie a non — 423 B cele p. — 424 A om. le premier e — 428 B de-429 B teint — 430 A om. e — 433 B anfondeure ausimant — 435 B De soz soi sen estiue — 436 B natures tire — 437 AB gette — 440 B Si set — 441 A mirables — 445 A Dels destruit, B Tote destruit m. — 446 B senz — 448 A enceinte na — 449 AB om. e, AB dit.

Sempres la liverrá sen faille

452 De sun enfant, s'ele travaille.

## XIX. De Magnete.

Magnete trovent Troglodite En Inde, e preciuse est dite. Fer resemblet e si le trait 156 Altresí cum l'aimant fait. Dendor l'ama mult durement, Qi l'usót a enchantement 1. Circe l'usá e l'ót mult chère, 460 Cele merveilose sorcére: Si en fait um esperiment Ki est prové de lungement: Si de verté voilt um savéir 464 Si sa féme áime altre pur véir, La piere suz sun chiéf metrá En dormant, k' ele nel savrá: Se cháste est, tut en sun dormant 468 De baisér li fera semblant: Se ele ne l'est, gel vus plevis. Enz el lít repundra sun vís E cuntendrá huntusement. 472 Cum s'ert butéé laidement. Ceste piere tel odur dúne As máles noist, as pruz est bone. Lierres ki l'a la tient mult chere: 476 La puldre fait de ceste piere

En la maisun u deit entrér,

<sup>1</sup> Dans Marbode: Deendor magus hoc imprimis dicitur usus. Beckmann s'aproprie là-dessus ces mots de Plaute: Quem hominem ego qui sit homo nescio, neque novi, neque natus necne is fuerit id solide scio. L'original de Marbode parlait certainement de la pythonisse d'Endor, dont celui-ci a fait un Magus Deendor, que notre traducteur a naturellement conservé.

<sup>451</sup> B Ja se deliurera,

<sup>453</sup> AB Trogodite C omet Magnette — 454 A precius — 455 AB resemble — 456 B ausi com li aymanz — 459 B Cele lusa —461 B on un espiremant — 462 B bien esproue — 463 A uerite B vuet sauoir on — 464 aime se li non — 466 A kenel — 467 A chast, A om. tut, B om. sun — 468 B De lui baisier — 469 B je vous — 474 B Es m. n. es pr. et b. — 475 B m. l. t.

Qant ce est k'il i voilt embler:
Vis chiarbuns prent u est li fóus,
480 Si's establist par katre lóus
De la maisun en katre sens;
Li funs s'en sailt come d'encens:
Tuit cil ki sunt en la maisun

484 Qant lu fum sentent d'envirun Fuient s'en tuit o grant pour, E cil prent ce k' il volt del lur. Entr' ume e feme dune amur;

488 Bone parole e grant valur
A tuz cels ki la portent dúne.
Contre ydrópe beúe est bone;
La puldre est bone sur ardúres

492 E sur tutes eschaldeures.

## XX. De Corallo.

Corals cum arbre creist en mér, Verz naist, e mul fait á ámer. Qant tuche a l'air si devient dure, 496 Ruige devient de sa nature. Dimi pié a bien de longur. Ki l'a sur sei n'avra pour De fuldre ne de tempesté. 500 Li chians ú est rent gran plenté. Ne grésle ne altres oráges Laú ele gist ne fait damáges. Ele fait fruit multipleér; Fantosmes toilt e destorber, 504 E dune bon cumencement. E meine a bon definement.

478 A om. i, B Ce est quant il — 479 A prent des fous —480 B Si les espant, A loús — 482 B Fumee en s.—483 B denz l. m. – 484 B le feu s. — 485 A om. tuit, B Fuient sen et ont gr. — 486 A E il pr. ke uoil—488 A Dune parole — 490 B Contre ydropique mont — 491 AB ardure. — 492 AB tute eschaldeure. 493 B Corals uns arbres, A naist — 494 B V. est — 495 A Q. laire la tuche s., B Quant uient a lair s. — 497 A om. bien — 499 B Ne de f. ne de tempeste — 500 B ou il est r. gr. bleste — 502 B La ou elle est.

Paris. Lapidaire.

#### XXI. De Alabandina.

Alamandine en Asie est trovéé
508 En Alamande la cuntréé,
E a sardine si resemble
Ke pur un poi ne sunt ensemble.

## XXII. De Corneolo.

Corneoles est piere oscure.

512 Grant vertu á de sa nature:
Ele toilt ìres e tenciun,
Ume fait parler par raisun.
Icele est de meillur nature

516 Ke de chiar semble laveúre.
Sanc estanche ki trop s'en ist;
Femme del mal curtéis garist.

# XXIII. De Carbunculo.

Scherbuncles gette de sei ráis.

520 Plus ardant piere n'i a máis:

De sa clarté la noit resplent,

Mais le júr n'en fera neiént.

Naist en la tere as Troglodites;

524 Duze maneres en sunt dites.

# XXIV. De Ligurio.

Ligurium creist e s'areste El date d'une fiere beste Ki par mi piere altresi veit Cum par mi veire si fereit.

528

B et C omettent l'Alabandine — 507 A in.
514 A Corneole, BC Corneline — 512 B Granz vertuz — 513 B ire — 517
B quant trop en ist — 518 C garist la femme de menaison.
B omet le scherbuncle, C l'appelle rubin — 523 A l. cuntrée de trogodites—
524 A E duze m. li sunt descrites
528 B Comme p. m. v. f.

Linz a num e si est mult bele : La piere pisset en gravele. Mult voldréit k'ele fust celée,

Covre la, ke ne seit trovéé.

Theofrastus, ke bien le sot,
Dit k'a electre resemblót,
E si atrait a sei la paille.

536 De ventreil toilt dulur sen faille; De jalnice et de meneisun Redunet ele garisum.

#### XXV. De Echite.

Echites tienent des plus chieres

Numree entre les altres pieres.

Qant l'aigles l'a, mult s'en cunfórte:

De mult lointain pais l'apórte

Pur ses pulcins ke li defént;

544 En sun ní l'a mult cherement.
Une altre dedenz celí á:
Feme preinz ke sur sei l'avra
De l'enfant ne l'estóit dutér:

548 Gran bien li fait a l'enfanter. Al braz senestre l'ait pendue, Se volt aveir iceste aiúe. Ki l'a sur sei já nen ert ívre.

552 De grant affáire ume delívre, Accreist richéises, fait amer E veintre e de pople loer. S'om a alcun en suspecium

De vením ou d'altre poisun,
A manger le cunviera,
Desuz le manger la metra:
S'al cuor á mal, glutir ne poit;

529 A e m. est b., B om. et — 530 AB pisse, B en la gravele — 531 A ke fust — 534 A Dit ke a e., B Dit que e. — 536 B dou ventre — 538 AB Redune, B la garison.

B la garison.

B omet l'Echite, C Athytes — 545 A un — 547 A li e., C ne lui conuient douter de son enfant — 550 A uoill, icest — 552 A affair — 553 A e fait — 554 A E v. enimiz e, C des gens l. — 556 A Dengin de uenin — 557 A O lui a manger cunueera — 558 A D. la m. la piere m., C metez la pierre desous le mangier.

Tol la piere, manger l'estóit. 560 Meschines guverne e garciuns, Destreint chiaétes de luneisuns 1. Rúige culur á ceste piere; D'ocean vient e est mult chere. 564 El ni des aigles la trovun, Ou en Perse la regiun.

#### XXVI. De Silenite.

Sylenite á bele culúr, Jaspe semble de la verdúr. 568 Sainte est e o la lune creist, E el decors si redecreist. Amurs dunet e le cors tient. En Perse creist e d'iloc vient. 572

## XXVII. De Gagatroneo.

Mult est bone gagatroméé. S'est une piere tacheléé Cume pel de chevrol sen fáille. 576 Si om la portet en bataille, Ses inimis porra chiacér, Ja nul ne l'osera tuchér. Alchides sot bien sa valúr, 580 Ki la porta en maint estúr; Tutes les úres ke il l'ót Unkes vencuz estre ne pót, E qant il sur sei ne l'aveit 584 En es le pas vencuz esteit.

<sup>1</sup> Ce vers, même après la suppression de E, paraît trop long, et ne répond pas bien au vers latin : Atque caducorum fertur cohibere ruinas.

<sup>560</sup> A Tollez — 562 A E destreint — 563 A la troue lom C om. la Silenite — 570 A E ele. — 571 AB dune. C om. la Gagatromee — 573 B Come pois — 576 AB porte — 584 A Esnelpas B Ignelemant.

#### XXVIII. De Ceraunio.

Ceraunus est mult bele piere, Si chet o fuildre; mult est chere. Ki chastement la portera,

588 Ja fuildre mal ne li ferá. U est ne perira maisun De fuildre ne d'esturbuilun. Batailles veint, en plait est bone,

Bons súnges bels e sués done. 592 Dous culurs á, mais ke un poi Teint a cristal e teint a bloi. En Germanie la prent l'om.

L'altre resemble papirun, 596 Ne fou ne flame ele ne crient : Ceste piere d'Espanie vient.

# XXIX. De Eliotropia.

Elyotrope est une piere 600 De bien vertuose manere: Metez la el rai del soleil En un vaisel, si l' fait vermeil; ' Ce ert avís ki la tendra

604 Ke novels eclypse será. En poi de tens fara saillír L'aive del vaisel e buillir, Cum se il ploveit a plenté.

608 Bon los dunet e grant santé; Vením destruit, e sanc estánche; Boisdie veint, ne fait noisance. Une erbe i á ke mult est chere

<sup>1</sup> Si l' fait vermeil rend bien mal le latin : Sanguineum reddit mutato lumine solem.

<sup>585</sup> B om. mult — 588 A La f. — 589 B La ou ele est ne puet maison — 590 B Perir de nul — 592 B soez et beaux—593 A poie, B pou—494 A bloe, B en c. et t. en blou — 596 B papeillon.

C om. l'Eliotrope — 601 A encuntre s. — 602 B bien fait — 603 A ke — 604 A eclyps — 606 AB Del uaissel laiue — 608 AB dune.

612 Ke si a num cume la piere; Si um les poit andous avéir, S'il volt, nuls nel porra veéir. D'Ethyope vient e de Cypre,

616 Si rest trovée en Aufrike.

A esmaragdes semblent tutes,
Mais k'éles ont sanguines gútes.

### XXX. De Gerachite.

Gerachite á neire culur,
620 Mais ele est de mult gran vigur.
Se um a sa buche lavee
E suz la lengue l'ait posée,
En éire diviner porrá
624 Qe altre de lui pensera.
Si vers feme volt rien ne qiert,
Ja de li refusez nén iert.

628 De miel óinge un ome e de lait; Al soleil chiald fors s'esterá U de musches plenté avra: La piere tenget en sa búche,

Ki volt prover gel vertu áit,

632 Nel tuchera nís une musche;
Ostez la piere, k'il ne l'áit,
Assez li ferúnt mal e lait.

# XXXI. De Epistite.

Epistites est avenanz,

Mult bele e bien resplendissanz;

Ruige est, e s'á vertu si chere

Ke le boillir tolt a chaldere;

612 B Que aussi a n. com — 613 B andoes. C om. la Gerachite — 620 A om. mult—623 A En éir, B Et lores d. — 626 B refusee niert — 628 B Oigne soi de m. ou de l. — 629 B om. fors — 630 B assez a. — 631 AB tenge.

 $<sup>635~\</sup>mathrm{B}$  Epitides est pierre avenanz —  $635~\mathrm{A}$  om. Mult –  $638~\mathrm{B}$  Que bolir tout a la.

Oisels ostet e ses ruilz 1,

Langustes, storbels e gresilz. 640 Meslées tolt; segurement Vait ki la porte onestement. Metez la el rai del soleil,

Clarte de fou rendra vermeil. 644 Porter se volt devers senestre: Segun l'escrit isí deit estre.

#### XXXII. De Emathite.

Une altre en i a, Ematite, Ke de vertu n'est pas petite. 648 Sanc estanche naturelment E malanz saine bonement, Qant el est deliee puldréé

E o la glaire d'ou mesléé, 652 Des palpébres tolt el l'aspréce E as oilz redune claréce. Ki crache sanc, si la piere á,

O une cot la freiera: 656 En jus tempre de ruije pume Duné sera a béivre a l'úme,

660

U en áive tut ensement Li durrá sempres sainement.

E a feme grant mester á: Les flurs restreint kant trop en á. Pláie estanchet e meneisun;

Del sursaner fait garisun. 664 Venins destruit quant est beue; Oant serpenz point, s'en fait aiúe; O miel valt mult as oilz dolanz

<sup>1</sup> Ce vers altéré dans les deux mss. est peu intelligible. En tout cas, dans les mots du latin : volucres arcere locustas sertur, le traducteur s'est mépris sur le sens de volucres, qu'il a rendu par oisels.

<sup>639</sup> AB oste, A om. e, B o. de ses niz — 640 A E l., B Et l. aubels greiliz — 646 B ensic.
647 A Un — 651 A est de uin p., B de lie. — 653 AB om. el, B lasprete — 654 AB dune, B clarete — 656 A coce B couz — 657 B En vin trampre — 658 B om. le premier a — 662 B Ses fl., trop les a — 663 AB estanche — 664 B de sorsenure — 665 B quant el est bue — 666 B si f.

A vielz umes e a enfanz; 668 De la vessie toilt la piere. D'Afrike vient; bone est e chiere. D'Ethyope rest aportee E de Arabe o ele est nee. 672

#### XXXIII. De Abesto.

Abestos vient de la contrée De Archade u el est trovee. Ceste piere à de fér culur, Si par est de si grant vigur 676 S'a fou est prise d'une part N'iert mais esteinte, tus jurz art.

### XXXIV. De Peanite.

Peanites ra tiel maniere Dedenz sei portet altre piere; 680 Femele est dite; ke q'el vaille, A feme aiúe ki travaille.

#### XXXV. De Sada.

Sade mult greument est trovee; En la terre a Caldéis est nee. 684 Si néve trove en cele mer U ele poisset adesér, Si s'i aert ja n'en chiarra 688 Desge ke taillee en sera, Vers le fust a si grant amur. De prasme pórte la culur.

669 A bon - 672 A E darabe, B E de aubeuille est nee. B ome tl'Abestos qui est dans C — 674 A Darchade — 676 A disi — 677 A Si de f., C Et si quelquun le touche au feu legerement. C omet la Peanite — 679 B Peantes est det. m. — 680 A portaltre, B Que d. s. porte — 681 B Semele ai non q. quele u. — 682 B uaut mont quant. B om. la Sade, C la met entre la Sardoine et la Prasme — 683 A greuement —685 A mier — 686 A Poisse

#### XXXVI. De Medo.

Entre les Turs naist une piere,
692 Medus a num, si est mult fiere.
Iceste dune mort e víe,
A l'un fait mal, a l'altre aíe.
Ki medicine faire en volt

O úne cot vert bien l'esmoilt
O lait de feme o il la mét
Ki n'ait où ke un vaslét:
As oilz rent tot le véément

700 Ki n'ont veú de longement. E par meismes icez díz Esmolue en lait de berbiz K'un ainel masle ou avra.

704 De viez poacre sanerá.

Neufretici, cele gent,
En funt mult preciús ungent 1:
Des reins oste la gran dulur

708 Ke jeún l'úse chescun júr.
En vaissel volt estre d'argent,
Oú de veirre mul bel e gent.
Ki sun enimi hunír voilt

712 O la cot el éive l'esmoilt; Sun frunt celui laver ferá De l'eve u freiee será: Dedenz le jur avra perdue

716 Sen demurance la veúe, E s'il li dune pur puisún Si vomira tut le pulmun. Neire est la piere en sa culur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hoc et nephretici sanescunt unquine renes; le traducteur a pris sanescunt pour un verbe actif et a fait de neuphretici (ainsi portait sûrement son texte) un peuple lointain.

Com. le Medus — 696 B Dune couz ver mont — 698 Qui nait cum mois quele ot — 699 A om. tot, B Es coz — 701 A meisme — 702 B Bien molue — 703 B om. ou — 704 A De uiellie poacre um s., B De poacre home s. Ici se termine le texte de B (voy ci-dessus p. 25). Les variantes données maintenant ne sont plus que les leçons corrigées de A — 707 A gran.

Mult a gran force e gran vigúr. 720 Bien est neire a cels k'ele ocit: De neire mort les descunfit.

## XXXVII. De Gelacia.

Gelaces est mult bele piere; Si est de si dure mansere 724 Ke ne poit estre depeciee. Já chalde n'ier nule feiéé.

## XXXVIII. De Exacontalito.

Exacontalitos est péinte De seisante culurs et teinte. 728 Les culurs á en sei petites. En Libe naist, as Troglodites.

# XXXIX. De Chelonite.

En Inde portent limaciun Piere ke cheloníte á num. 732 Ki sa buche avra bien lavee E pois suz sa lengue posee, Des lu matin, tot le creissant, 736 Gesk'al midí apareissant, Poit diviner, ja n'i faldra,

Ce k'el creissant li avendra, E el decurs davant le jur.

740 Gesc' a prime á ceste valur; Quant est prime, tut le jur dure, E el quintesme en sa nature. Ne fou ne flamme ele ne crient :

744 En Inde naist e de la vient: Mult est e bele e de bon áire. Si est tote porpree e váire.

<sup>723</sup> Gelace. 728 est — 730 trogodites. 732 chelonites — 739 E manque— 741 tuit —742 el manque — 745 le premier e manque — 746 porpre.

### XL. De Praxo.

Prasme est verz de bele manere,
748 Mais sa vertu n'est gaires chere.
Nule vertu de li ne vient
Fors ke sul tant en ór avient.
Treis blanches tachetes á céste.
752 Altre en i á, n'est pás si vérte;

752 Altre en 1 a, n'est pas si verte; Nun a vertuz ne medicines, Mais ke veinetes á sanguines.

## XLI. De Cristallo.

Li alquant dient de cristal

Ke ce est glace natural:

Par anz endurzist de freidure,

Pur le freit mue sa nature;

E ce redient li plesúr

Ke en mainz lous naist sen freidúr.

Ceste conceit le fou vermeil,

Ki la tient el raí del soleil,

E de cel fou li tondre esprent

S'il i tuchet alqes sovent.

A nuríces est ele bone

Pur lait, ki a beivre lur done.

#### XLII. De Galactida.

Feme ke galactides áit,

768 S'el a enfanz, mult avra lait;
Aler se deit prímes bannier,
E pois user davant manger.
Ki l'a perciee e met dedenz

772 Fil de laine de berbiz preinz,
La norice al col pendu l'ait,

<sup>750</sup> C fors que tant que mult est bele en or — 752 Altre ni a. 755 ke cr. — 763 resprent — 764 tuche — 765 nurice — 766 ke. 767 galactide — 771 percie.

Dunc avra gran plente de lait. Feme ke travaille d'enfant

776 A sa coisse la lit davant :
Ja n'i faldra sen demurance
Ke sempres n'ait sa delivrance.

O áive s'el est destempree,

780 La mandre dedenz arosee, Les berbiz lait asez avront; Mais ruinúses ne seront. Ceste piere á de fer culúr 1,

784 E si est mult de gran valur. Li ancien dient pur veir Ki ceste pierre poit avéir De vertuz li valt altretant

788 Cume les altres si fussant.

### XLIII. De Orite.

Orytes sunt de treis manieres : Mult i a preciuses pieres. Neire e ruunde est de nature.

792 L'une valt mult cuntre morsúre. Si en uile rose est triblee E encuntre serpenz portee, Par els morsure nen avra

796 Ne negun mal ne recevra.

Altre en i a k'a verdur trait;
Se il est um ki sur sei l'ait
Beste cruel ne li poit faire

Mal ne enoi ne nul cuntraire.

De blanc est sur le vert tachee;

Mult est et amee e preisee.

La tierce orite est merveilluse:

804 L'une meite a broconuse, L'altre plaine cume altre gemme.

¹ Ce vers, auquel rien ne correspond à cet endroit du latin, paraît rendre les mots qui se trouvent dans Marbode au début du chapitre : cineri similem.

<sup>776</sup> lie — 780 E la m. — 782 E m. 797 A. ni a. — 802 et manque.

Iceste, se sur li l'a feme, Ja a nul jur n'encenterá 808 E, s'el est préinz, si l' perdera.

XLVI. De Hyena.

Hyene naist en la prunele

D'une beste : piere est mul bele. La piere apelent par sun num,

Kar la beste hyene a num.

Se um á sa buche lavée
E suz la lengue l'ait posée,
Divinér poit, s' isí le fait

816 Ke la piere suz la lengue ait.

XLV. De Lyparea.

En Libe naist lipareá. Alge chiacer ki sur lui l'á, Nule beste ne li fuira: Prendre en poit ce k'en trovera.

XLVI. De Enidro.

Enidros decurt en lermant
Cume funtaine bien surdánt;
Sa nature grieu est deprendre,
Ke decurt e ne devient mendre,
Pur tan de rosee qu'el gete
Nun s'enpeéche e nun remete.
A l'entrant noist e nun aiúe,
828 Cuntrariuse est a l'eissúe¹.

808 perdra. 813 Se um sa buche a.

820

¹ Contre-sens complet sur le vers 620 de Marbode. Le poète déclare (et à bon droit!) le phénoméne que présente cette pierre inexplicable. Si c'est elle qui produit son eau, elle devrait s'épuiser. Si c'est une rosée extérieure qui la pénètre. Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum ? Scilicet ingrediens contrarius egredienti.

<sup>821</sup> en manque — 824 Ke tan d. — 825 cum ele g. — 826 Nu — 827 A l' manque — 828 Cuntrarius.

832

#### XLVII. De Yri.

En ruige mer naist une piere, Yris á num, n'est gaires chere. Ki el rai del soleil la tient, L'arc del ciel en la parei vient; L'umbre de li devent itals, E resemble ke seit cristals.

## XLVIII. De Androdragma.

Androdragme si est formée

836 Si cume déi, un poi quarrée.
D'argent à culur, mult est bele.
L'om la trovet en la gravele
De ruige mier. Ki sur sei l'á

Ja estre iréz mais ne porrá.
Leéce dune e bon curáge;
Ki l'a sur sei n'i á damage.

## XLIX. De Optallio.

Optáls si est de tel manere

844 Pur sa vertu deit estre chere.

Des oilz toilt el la maladie;

As larruns refait grant aie;

A ki sur sei la portera

848 Clere veúe aveir ferá.

Mais a cels ki sunt d'envirún

Se ceilent bien par li larrun,

Ke sen peine poissent rober

852 En la maisun e despoiller.

835 Si manque — 838 troue. 844 Ke p. — 845 el manque — 846 fait — 847 E ki — 848 a li f. — 849 a manque — 850 Ceile bien pur li l. — 852 En manque.

# L. De Margaritis.

En Inde naist en un peisún Une piere ke perle a num. Unió á num pur ce k'est sule, 856 E lu peisun apelent muisle. Li sage dient ke les moles, Cuntre ciel baées les gules, La rosee del ciel receivent 860 E de ce les pieres cunceivent. Blanches e cléres sunt les perles : Des jéunes issent les plus béles. Ki la rosee á plus el cors 864 Gete la piere granniur fors. Se il tonet en la cuntree Quant els receivent la rosee. Fuient tuz e perist la piere 868 K'est cunceúe bele e chere. La groissur dimi unce avrá. Ja nuls graniur ne la verrá. En Inde naist et en Britanie 872 K'om apele la primeraine. Cuntre gute corél est bone E cuntre tac ke naist en ume. Cuntre mal d'oilz est sa nature. 876 Mielz valt la clere ke l'oscure. Li bon perrier ancienúr

#### LI. De Panthero.

Tindrent la ruunde a meillúr.1.

Panthere est neire, ruige e verte,

E pale, purpre e rosinete.

De tuz ensemble a la culur;

Ki la véit n'er vencu le jur.

Panthere est une beste averse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces six derniers vers ne sont pas daus le poème latin. 858 Cuntre le c. — 863 le pl. — 865 tone — 871 et in — 874 tache.

884 E si est de culur diverse ;
Bestes la fuient, tant est flére :
Soentre li a num la piere.

#### LII. De Absicto.

Absictos est neire e pesant,

Veines á ruges cume sanc.

Qant juste fou est eschialfee,
Set jurz en est pois culurée.

# LIII. De Calcofano.

K alcofanos est piere neire.

Quant um la fiert si sune en eire.

Ki la portera chiastement

Chiantér porra mult haltement,

E dulce voiz e bone avrá

Si ke ja mais n'enroerá.

### LIV. De Melochite.

Melochite á grasse verdur,
D'esmaragdes á la culúr.
Enfanz defent par sa nature,
900 Ki l'á, de grant mesaventure,
E garde, é én vertu les tient.
Ceste piere d'Arabe vient.

# LV. De Gegolito.

Gegolitus se est dunee

904 A ume en eive destempree,
La piere, se il l'a al cors,
O la gravele gete fors.

892 erre — 893 onestement — 896 ne roera. 898 Desmaragde. 904 En eiue a um d. — 906 gr. la gete. De garír ume est bien hastíve; 908 Uile resemble fait d'olíve.

LVI. De Pyrite.

Pyrítes a falve culur; Ki l'estreint si gete chialur, E suef tocher se voldrá, Se nun, les deis brusler fará.

912

LVII. De Diacodo.

Cil ki diacodos avra
Par aive diviner porra
E saveir de secrez de sús.
916 Ne nule piere ne valt plús:
Si a mort ume tucherá,
Sa vertu pert, mais ne l'avrá:
La piere est sainte e le mort hét;
920 Kant ele i tuche bien le set.

LVIII. De Dionisia.

Dionises sunt neires tutes
E gutees de ruges gutes.
Ki en eive la triblerá
924 Odur de vin li sentira,
E nekeden s'a tel pruéce
K'ele defent ume d'ivrece.

LIX. De Crisolectro.

Ceste piere á num crosolectre :

928 D'or á culur e semble electre.

Vers tierce mue sa culúr,

El a belte pois tuit le júr.

907 um — 908 A uile. 914 E manque — 912 nu. 919 le manque. 922 E degutees — 923 Ki deiue. PANNIER, Lapidaire. 936

Nule rien plus tost fou ne sent:

932 S'el i tuche, sempres esprent.

## LX. De Crisopacio.

D'Ethyope vient ceste piere.

Crisopace a num, mult est chere.

La noit cum fou el esclarzist,

Lu jur en jalnur sevelist.

Pur ce si chiange sa nature,

Kar jurz est clers e noit oscure 1.

## LXI. De Anulo et Gemma.

Alquanz í a ki pas ne creient 940 Ke tels vertuz en pieres séient. Teles sunt ke já ne faildront S'en cels ne peche ki's avront, E ki les a si's meine a dreit Ne poit faillir mielz ne l'en seit. 944 Si ra mult grant deceivement Es cuntrefaites ke l'om vent. Cúide li fols ke bone seit 948 Pur la belté ke il i véit: La sunt deceú li plesur, Ker celes n'unt nule valur. Cil sót tres bien k'eles valeient 952 E quels vertuz eles aveient Ke livre en fist premerement E d'eles fist demustrement. En mainz lous, en maintes cuntrées, 956 Sunt lor vertuz bien esprovées; Bien est veú e cuneú E de plesurs aperceú

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le latin dit tout autre chose : *Hic quoque naturæ mutatus cernitur ordo.* Nam quæ nox celat solito lux more revelat. La leçon adoptée dans le texte est douteuse, mais celle du ms. n'a aucun sens.

<sup>933</sup> iceste p.—934 e mult — 935 cume – 936 en ialnur dor si s.—938 Kal iur est clere et la noit. 942 Si en c. — 943 a lor dereit — 944 ke mielz — 952 queles — 955 E in m.

Ke Domnedeu les pieres fist

E granz vertuz en eles mist;
E ki lor vertuz ne savra
Par cest livre les cunuistra.
Tels cent les portent e si's ont

Ki ne sévent ke eles font;
Asnes en sunt sul del porter,
Ne sevent cum font a garder 1.

<sup>1</sup> Cet épilogue est tout différent de l'épilogue latin; il a supprimé les vers qui dans le latin motivent le titre et n'a gardé que les remarques sur la contrefaçon des pierres ; le reste est entièrement du traducteur.

962 ces liures.

# DEUXIÈME PARTIE

AUTRES TRADUCTIONS EN VERS ET EN PROSE DU LAPIDAIRE DE MARBODE.

#### CHAPITRE PREMIER.

PRÉFACE GÉNÉRALE. DESCRIPTION DES MANUSCRITS.

§ 1. La première traduction en vers français du lapidaire de Marbode, que nous venons d'étudier, eut certainement du succès, puisqu'il nous en reste deux copies faites à des époques éloignées, la dernière au moins cent cinquante ans après la rédaction originale. Une autre preuve de cette faveur, c'est encore la mise en prose, au début du quatorzième siècle, d'un texte poétique datant des premières années du douzième. Cependant on peut supposer que ce succès du poème français ne s'étendit pas au delà d'un certain cercle. Il en fut tout autrement du poème latin de Marbode. Sa renommée, son influence furent extraordinaires dès son apparition, et on le trouve, au douzième et au treizième siècle, entre les mains des moines, des médecins, des orfèvres, non-seulement de toute la France, mais de toute l'Europe germanique et latine. Aujourd'hui encore, les manuscrits en sont répandus partout, en France, en Angleterre, en Italie, en Belgique, en Allemagne.

De là, pendant le cours du moyen âge, les diverses traductions en langues étrangères dont j'ai parlé ; de là aussi le besoin, pour ceux qui ne connaissaient pas la traduction faite au début du douzième siècle, de traduire de nouveau Marbode en français.

Dès le règne de Philippe Auguste, trois auteurs eurent, à peu de temps d'intervalle, la même idée de mettre en vers français le poème qui avait tant de succès auprès des clercs qui entendaient le latin. Puis aux siècles suivants les traductions en prose furent nombreuses; je vais examiner ces diverses versions l'une après l'autre.

§ 2. Le lapidaire de Modène. Celui des trois lapidaires en vers qui peut, par l'inspiration et par le style, passer pour avoir été composé le premier ne nous a été conservé que dans un seul manuscrit. Ce manuscrit est conservé à la bibliothèque de Modène, sous le n° XI, B. Q. Il n'a pas été indiqué par M. P. Lacroix dans la partie de son rapport sur les bibliothèques d'Italie où il dit quelques mots des manuscrits de la maison d'Este i; il a échappé aussi à Sainte-Palaye, qui pourtant a fait copier à Modène un recueil de poésies provençales. La première personne qui l'ait signalé aux romanistes est M. Paul Heyse 2. mais il n'en a fait connaître que le titre.

Je n'en saurais pas davantage si M. G. Paris, qui m'en a le premier donné connaissance, n'avait prié M. Pio Rajna de vouloir bien m'en procurer une copie. Justement ce dernier savant en avait déjà fait prendre une copie pour son usage personnel, et il a eu l'extrême obligeance de me la communiquer. Le manuscrit de Modène semble avoir beaucoup souffert. Outre qu'il est incomplet du début et de la fin, certains vers, surtout dans les derniers, semblent effacés ou difficiles à lire. Si l'on joint à cela que le copiste de M. Rajna n'était que peu familier avec l'ancien français, on comprendra comment les neuf cents vers environ qui restent et que je publie sont loin d'être corrects. Les fautes ne sont pas telles d'ordinaire, néanmoins, qu'on ne puisse les corriger; je l'ai fait autant que j'ai pu en indiquant en note la lecon du manuscrit. Ce n'est peut-être parfois que la le-

7. 1, p. 531.

2 Romanische Inedita auf italiænischen Bibliotheken, Berlin, 1856, p. 168:

4 Anonymus. Gallica carmina de lapidibus pretiosis; opus in fine mutilum. Cod. membr. fol., s. XIV.

<sup>1</sup> Notices et extraits des manuscrits concernant l'histoire de France et la littérature française, conservés dans les bibliothèques d'Italie, dans les Mélanges historiques de Champollion, t. III, p. 306. — Cf. Montfaucon, Bibliotheca mss.

con de la copie que j'ai eue à ma disposition; cependant quand j'ai pu reconnaître, à travers la mauvaise leçon du copiste, une leçon acceptable du manuscrit, je l'ai rétablie sans trouver utile de prévenir le lecteur.

Si défectueux que soit ce lapidaire, il ne laisse pas que d'être d'un grand prix. C'est l'œuvre d'un homme intelligent, qui comprenait assez bien le latin <sup>1</sup>, et parlait un français qui ne manque pas d'élégance ni de fermeté. Voyez par exemple le début de la Chrysolithe (vers 332):

Cil qui s'entente pleut a metre
En ces pieres selon la letre
En traita d'une, grisolite,
Qui le bonté n'a pas petite.
Gart le qui l'a: c'est uns tresors.
Plus resplendit que nus fins ors;
Comme feus ardans estincele.
Encore est plus buene que bele, etc.

La langue semble être celle de l'Ile-de-France, du Beauvaisis peutêtre. On peut en effet reconnaître les caractères d'un pays limitrophe du dialecte picard dans ces particularités que l'article féminin yest toujours écrit le au lieu de la, et que le ch ne paraît pas devant a ou la voyelle issue d'a. A la politesse de l'expression, à certaines tournures, à certains mots, il semble que ce poème ait été traduit pour quelque seigneur ou dame de l'époque. La facture en est toute la  $\ddot{a}$  que et de bon ton; ce n'est là ni une œuvre monastique ni une œuvre populaire.

Le manuscrit de Modène ne nomme jamais Marbode, quoique ce soit son lapidaire qu'il ait évidemment traduit; quand il parle de son auteur, il dit toujours le livre, l'écriture, le maître. Le manuscrit latin que notre trouvère a suivi ne rangeait pas absolument les pierres dans le même ordre que le modèle du manuscrit A. Il n'en décrit du reste que vingt-cinq, qui sont : Achate (fragment), Alectoire, Jaspe, Saphir, Chalcédoine, Emeraude, Sardoine, Onyx, Sarde, Chrysolithe, Béryl, Topaze, Chrysoprase,

 $<sup>^1</sup>$  Quand le sens d'un passage lui échappe, il se borne à le passer et à dire : « Il serait trop long à décrire. »

Alabandine, Cornaline, Escarboucle, Jacinthe, Améthyste, Chélidoine, Jayet, Magnète, Corail, Lyncurium, Aétite, Sélénite.

§ 3. Le lapidaire de Berne 646. Dans un manuscrit de Berne, in-4° sur vélin, du commencement du xiv° siècle, coté jusqu'à présent 646, il existe un autre lapidaire en vers français qui n'avait pas passé aussi inaperçu que celui de Modène. Sinner, dès le siècle dernier, l'avait décrit¹, et en avait cité quelques vers. Comme ce lapidaire suit immédiatement, dans ce manuscrit, une copie du *Trésor* de Brunetto Latino, Sinner en avait conclu que l'auteur était ce même Brunetto. Rien n'est moins probable, comme on verra tout à l'heure.

C'est encore à propos du célèbre maître de Dante que, de notre temps, on s'est occupé de notre lapidaire. Chabaille, étant venu à Berne collationner une copie du *Trésor* qui se trouve dans le même manuscrit ainsi qu'un traité sur les vertus médicales et surnaturelles des herbes, fut amené à lire le lapidaire dont il s'agit, ainsi qu'un autre qui termine le volume et traite, en prose, des pierres gravées. Il s'est trompé en croyant que ces deux lapidaires n'étaient qu'une double version d'un même original; mais il a eu le mérite de publier le premier un important fragment du traité en vers <sup>2</sup>.

Ge lapidaire contient 1170 vers de 8 syllabes. Il est, comme le précèdent, directement traduit de Marbode, et semble complet, bien qu'il ne décrive que 43 pierres, dans un ordre qui n'est pas non plus toujours celui des bons manuscrits latins. La traduction est moins élégante que dans le manuscrit de Modène, et surtout moins concise. Certains articles sont délayés avec une abondance fastidieuse, d'autres au contraire sont abrégés. Quand un mot l'embarrasse, surtout quelqu'un de ces noms propres bizarres qui abondent dans Marbode, l'auteur prend le sage parti de le passer sous silence. C'était certainement un homme instruit et assez au courant de la littérature de son temps; on voit qu'il connaissait les romans d'Alexandre, de Troie et de Thèbes (voyez au Saphir et à l'Onyx), et quand il parle de l'Achate, il donne de plus longs détails que Marbode sur Énée, toujours, naturellement, en partant de la confusion commune au moyen-âge entre le nom de la pierre et le

<sup>1</sup> Catal. des mss. de Berne, t. III, p. 21. 2 Archives des Missions, t. IV, 1856, p. 454.

nom du fidèle ami d'Énée. Il ne perd jamais une occasion de mentionner « les rois, les ducs et les comtes »; il vante la vertu des pierres pour donner la victoire dans les tournois. Bien qu'il semble résulter de ces observations que le lapidaire de Berne a pu être fait, comme celui de Modène, pour la société élégante du temps, j'y remarque je ne sais quoi de vulgaire ¹ et de fanfaron qui me ferait penser que nous avons ici une œuvre destinée à être plutôt récitée sur les places publiques que lue dans les châteaux ou dans les hôtels des riches bourgeois.

Maintenant quel en est l'auteur? J'ai déjà écarté l'attribution à Brunetto Latino, qui ne repose que sur la rencontre de deux œuvres dans le même manuscrit. Et puis le style est évidemment plus ancien. D'ailleurs l'auteur a pris soin de se nommer luimême ou du moins il en a eu l'intention. On lit en effet au début de l'ouvrage:

Cil qui escript oevre novelle
De Fortune et de sa roelle,
Et des vices et des vertus,
Puis après se rest embatus
En escripre et en reconter
Comment on puet Amors donter
Et son grant orguel abaissier,
Vaut toutes besoignes laissier,
Et si vost en romans escrivre
La force d'un glorious livre
Des riches pierres preciouses... etc.

J'avoue que je ne connais pas l'écrivain qui a pu composer les trois traités moraux dont il s'agit ici, l'un sur les vicissitudes de la fortune, l'autre sur les vertus et les vices, et l'autre sur la manière de vaincre l'amour. L'auteur revient bien quelques vers plus bas (29) sur son nom, mais cette fois c'est pour parler tout à fait en énigmes:

Amis ai non, et toz jors aim, Et d'amors vuel avoir reclaim,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et même pis. Voir un passage dans l'article de l'orite, qui est ajouté, et où on donne fort crûment des recettes pour faire avorter.

Amant et ameour me claimment Cilz qui par mon nom me reclaimment.

Je ne désespère pas de percer un jour le mystère, mais pour le moment je renonce à rien proposer. L'auteur paraît avoir été Champenois, d'après le v. 446, et les formes de langage qu'il emploie (par exemple les substantifs de la première conjugaison en -oie) ne contredisent pas cette hypothèse. Il écrit avec facilité et non sans agrément; il traite son modèle avec assez de liberté, tantôt l'abrégeant et tantôt le paraphrasant; au reste, pas plus que le précédent, il ne nomme Marbode; il ne parle que du lapidaire, des auteurs, des docteurs, de la lettre, du livre, etc.

Je dois la copie de ce lapidaire à M. Græber, ainsi que celle de deux autres. Comme elle a été faite avec le plus grand soin, je n'ai eu qu'à marquer en note les passages douteux ou les leçons du manuscrit, quand la correction est évidente. Les fautes du copiste sont assez nombreuses, et la plupart attestent simplement son inintelligence ou son étourderie; mais plusieurs confusions orthographiques qui lui sont habituelles ne sont pas sans intérêt pour l'histoire de la prononciation.

2 4. M. Paul Meyer a découvert à Cambridge la quatrième traduction en vers du Lapidaire de Marbode, que je publie ci-après. Il a eu l'obligeance d'en faire une copie à mon intention, et il a collationné plus tard sur le manuscrit le texte préparé pour l'impression. Le ms. 435 du collège de Caïus et Gonville, dans lequel il se trouve, est décrit imparfaitement dans le catalogue de G. Smith; M. Paul Meyer en a promis une notice détaillée à laquelle je ne puis mieux faire que de renvoyer. Ce poème n'est pas dénué d'intérêt. Il comprend toutes les pierres de l'ouvrage latin, sauf une, la Chalcédoine, omise sans doute par le copiste, et les donne dans le même ordre que le ms. suivi par le premier traducteur; mais il ajoute à la fin deux pierres, l'Exebenos et le Pédorite, dont les noms et les descriptions proviennent de Pline (Exebenus et Pæderos), mais ont certainement passé par quelque intermédiaire inconnu. Dans ce qui est traduit de Marbode, le poème de Cambridge, à part quelques omissions et quelques contresens, se fait en général remarquer par sa fidélité. L'auteur est parfois arrivé à rendre tous les mots des hexamètres latins dans ses octosyllabes

français avec une précision vraiment étonnante. Mais son style est sec, et manque complétement de grâce et d'ampleur.

Le manuscrit, qui commence et finit ex abrupto, est peut-être privé du prologue et de l'épilogue où nous aurions trouvé des renseignements sur l'auteur, sa source et son but. Il paraît avoir vécu au xiii siècle, et sur le continent plutôt qu'en Angleterre. Le manuscrit n'est pas d'une main anglaise, et il présente des formes qui semblent appartenir au dialecte wallon; toutefois elles sont attribuables au copiste plutôt qu'à l'auteur; celui-ci se dénonce d'ailleurs comme Français par l'expression de « douce France » qu'il emploie (v. 731) pour rendre le Germania du texte. Je ne me risquerai pas à déterminer la province à laquelle il appartenait, mais je pense qu'il faut la chercher vers le nord et l'est de notre pays.

La langue est de bonne qualité, et a çà et là un caractère archaïque remarquable. Elle présente en assez grand nombre des mots et des locutions dont je ne connais pas d'autres exemples, et dont quelques-uns sont étranges, comme celle de femme ki mel vad (v. 141, 480, 638, 641, etc.) pour « femme enceinte ». En tout, ce poème a quelque chose de singulier : il semble sortir d'un milieu écarté et ne pas appartenir au grand courant de la langue et de la littérature du moyen-âge.

Sa versification est particulièrement bizarre. Les vers de sept syllabes qui se rencontrent au milieu d'octosyllabes sont tellement nombreux qu'il est bien difficile de les attribuer au copiste, d'autant plus que le ms. est généralement correct. Beaucoup d'entre eux deviennent corrects si on admet que l'auteur se permettait à volonté d'élider ou de ne pas élider l'e féminin devant une voyelle initiale. Mais même en lui accordant cette liberté, il reste bien des vers trop courts, dont quelques-uns résistent à tout allongement; la plupart toléreraient l'insertion d'une de ces chevilles habituelles à nos anciens versificateurs, mais a-t-on le droit de l'imposer à l'auteur? On en doute d'autant plus qu'on remarque que beaucoup de ces vers sont des vers féminins, et que certains poèmes, comme le S. Brendan, n'ont donné que sept syllabes (plus l'e féminin final) aux vers féminins, en en donnant huit aux masculins : qui sait si notre poème n'avait pas été écrit dans ce système et n'a pas été ensuite imparfaitement remanié? Mais d'autre

part, plusieurs de ces vers trop courts réclament absolument, pour le sens, l'addition d'une syllabe qui les complète, et parmi ceux qui ne la réclament pas un assez grand nombre sont masculins: faut-il croire que le poème, tout entier écrit en heptasyllabes, a été remis plus tard, mais incomplétement, en octosyllabes? En l'absence d'un second manuscrit il était impossible d'arriver à une solution certaine de ce problème compliqué. J'ai laissé subsister les vers trop courts chaque fois que le sens n'exigeait pas de changement, et je pense avoir pris le meilleur parti, sans être sûr d'avoir donné le texte original. J'ai fait imprimer ces vers de facon à ce que leur différence avec les autres fût sensible à l'œil: ceux qui voudront les corriger tous pourront ainsi les embrasser dans leur ensemble. J'ai considéré comme ayant sept syllabes ceux même qui en auraient huit si on n'élidait pas l'e féminin, cette licence peu vraisemblable ne devant être admise que si elle rendait compte de tous les cas.

§ 5. Lapidaires en prose. Les deux lapidaires dont il me reste à parler dans cette seconde partie sont en prose, et ne méritent pas qu'on s'y arrête bien longtemps. Leur valeur littéraire est nulle, et je ne m'en occuperais pas, si je n'avais entrepris de montrer les diverses transformations que subit, en passant dans la langue française, le lapidaire de Marbode. A vrai dire, les deux traités dont je parle ne le rappellent plus que de très-loin. Ce ne sont plus des traductions suivant pas à pas l'original, ne connaissant que lui et se bornant, comme nos trois lapidaires en vers, à intervertir quelquefois l'ordre des chapitres. Ils ont subi d'autres influences. D'abord celle de l'Église : ainsi ils débutent tous deux par décrire les pierres que l'Écriture cite. Ils ont connu aussi d'autres sources orientales profanes que Marbode, car l'un d'eux parle, par exemple, de l'Altafeme, du Turquemaur, et d'autres pierres qui sont complétement inconnues à l'évêque de Rennes. Cependant j'en dirai quelques mots ici, car le fond appartient évidemment à Marbode, et le premier reproduit, du moins en partie, le prologue où il est question du fameux Evax. Notre vieux lapidaire est ici descendu de son rang d'œuvre littéraire latine remarquable, ou de poème français intéressant, pour n'être plus qu'un recueil de recettes banales, formulées aussi brièvement que possible, à l'usage des amateurs crédules.

a. Le premier de ces traités cependant a conservé, malgré les altérations que subissaient généralement les œuvres en prose de cette époque, une forme assez définie. Au reste, il a dû jouir d'une célébrité assez grande, puisqu'il se reconnaît, avec de très-légères variantes, dans quatre manuscrits.

La première fois il se trouve dans un in-4° daté de 1340 et acheté à Noyon par Jacques Bauchant en 1367, après une traduction française de Vegèce, et avant le Testament de Jean de Meung. C'est le ms. français 2063 de la Bibliothèque nationale. Notre traité commence au folio 108:

(Rubrique:) • Ci commence le lapidaire. On treuve lisant que Encas ¹ li roys d'Arabe envoia a Neron l'empereour de Ronme un livre qui li dist les forces et les vertus des pierres, et les noms, et les couleurs, et les regions ou elles sont prises. Moult i sont les vertus granz et en mains lieus ont pooir ou mires ne herbes ne peut valoir, et nulz sages homs ne doit douter que Diex n'ait mis vertus en pierres, en paroles, et en herbez, etc. >

Les pierres, au nombre de 35 environ, sont décrites dans l'ordre suivant: Diamant, Saphir, Emeraude, Jaspe, Chrysolithe, Topaze, Onyx, Sardoine, etc.

Le commencement du même lapidaire se trouve dans le ms. fr. 1097 de la Bibliothèque nationale.

On le rencontre aussi, complet ces deux fois: 1º dans le manuscrit B. L. F. de la Bibliothèque de l'Arsenal 283, fol. 218 recto à 221 recto. Ce recueil a été écrit en 1268, ce qui donne une assez grande antiquité au lapidaire qu'il contient. 2° Dans le ms. 612 G. F. de la Bibliothèque nationale de Florence. C'est un manuscrit in-4° sur papier, du xive siècle, contenant aussi le Compas et l'Image du Monde 2.

b. Le second de ces lapidaires en prose n'est, à ma connaissance, conservé que dans un seul manuscrit. C'est le manuscrit fameux de la Bibliothèque de Berne nº 113. Il y occupe les fol. 169 v° à 170 r°. Il ne semble pas complet. Ce manuscrit a été signalé par Sinner 3. Au siècle dernier Mouchet en avait fait prendre une copie partielle, conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale dans le nº 1727 du fonds Moreau. Tout récemment, M. Stengel a donné une notice de ce lapidaire dans son édition

Corrigé par une main du xiv° siècle en euaus.
 Voir Stengel, Mittheilungen, etc., p. 44.
 Cat. des mss. de Berne, t. II, p. 390.

du Roman de Durmart, tiré du même manuscrit<sup>1</sup>. Le texte complet que j'en donne ci-dessous, d'après la copie que je dois encore à la complaisance de M. Græber, me dispense de m'étendre longuement sur cette œuvre misérable.

La jagonce granas de sarde: nule vertu ne truis en li fors tant qu'ele tout l'iror de l'onicle. - Li topas a le color d'or cuit, le plus oscur tient [on] a millor. Il rent proeche a home, et garist do mal c'on apele emoroides, et siut le lune, et remet l'ome en pais de toutes ireurs et de tos coros ausi con il refroide les ondes boillans.— Li esmeraude : la plus verde tien[t on] a mellor; il acroist ricoise, et est bone encontre grant mal, et est bone as oels qui larment et contre tempeste et contre orage, et si refroide luxure ausi con li topas (ms totas) fait. - Li rubis est vermaus et estincelans, s'en sont de. III. manieres. Il est principaus sor totes pieres, car il a la vertu de totes les .XII. pieres principaus qui sont precioses et de toutes autres pieres, car il rent graise et vertus a tos ciaus et a totes celes qui les portent, s'en est l'une bleue et l'autre g(r)aune, et la tierce conme carbons enbrasés. -Li safirs est de tel maniere car il est tos bleus, cil qui est orientaus, et li turcois est plus oscurs, et cil do pui est plus vers. Il est bons a boces et a rancle et a enflure et as dens, et bons as prisoniers desprisoner et delivrer, et saciés que li vrais safirs a a non medes. - Li jaspes est mout bons, et saciés qu'il en est de .xv. manieres, mais li mieadres est tos vers, et saciés qu'il a si grant vertu qu'il garist de fievre caude et de tranblant et de itropise, et si est bons a feme qui travaille d'enfant, et s'est bons contre venin.

Après saciés que ligure vient d'orine de beste qui a a non lins, et saciés que quant ele a fait s'orine ele le cuevre do pié et adont devient piere, et si a grant vertu, et si est de .III. manieres, et saciés qu'ele est bone a mal de flanc, et a color g(r)aune, et rent force a home. — Li camahius est apelés acate et si a ymages ens, et si a si grant vertu qu'ele garist de venin, et vient d'Inde le grant. — Li amatistes a .III. colors, li une est porprine et l'autre est violatine et l'autre est rosee, et saciés que il est de si grant vertu que il tout ivrece, et si est de si grant dousor que il est bons por porter en bois por cachier, et si est bons por porter en eaue por peschier. — Li crisolites est tos vers ausi con l'onde de la mer quant on le voit de loing, et si siamble .I. filatere de tresor, et si a si grant vertu que anemis ne puet aprochier celui qui le porte sor lui, et perciés vuet estre (et) par mi d'une soie d'asne et tout les peurs luitroneus.

D'onicle sont .V. manieres, et si resanble l'ongle de l'home, et si porte vertu que nus ne puet avoir repos qui le porte sor lui, mais li sarde li tout l'ireur.— Li bericles est de tel maniere que .VI. costes a en li; il resianble oile d'olive u eaue de mer cristalin[e] et brulle le mai(e)n qui le tient quant li solaius vient, et si est de si grant vertu que il met amor entre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Li Romans de Durmart le Galois, allfranzæsisches Rittergedicht, zum ersten Mal herausgegeben. Stuttgart, Litter. Verein, 1873, 8°, p. 453.

home et feme, et si garist des ieus et de sospirer et de dolor de flanc, et doit estre roons. Ce sont les .XII. principaus. - Del diamant : il est durs que fers ne aciers ne le puet depecier, ne ne puet estre depeciés se par sanc non de boc et par esmeril; il doit tolir mavaises humeurs et desvé garir, et s'il trueve l'ome en richece de bon aquest il l'i tient, et doit garir home que il ne brist menbre ne os, et garde semence d'ome en feme et met as dames et as homes coleurs bones. - L'alectore est de tel maniere que il covient garder le coc anxois que on le face caponer .III. ans verge, et après cou qu'il est caponés l'estuet garder .VII. ans que il n'adoist a terre, si aporte .v. pieres es genous et .v. es piés, si est ausi grande con une feve et nient plus, et saciés qui porte cele piere il ne sera ja ne vencus ne pris, et se tout l'essoine de boivre, et se nus le porte en bataille il en a le victoire, et le doit tenir en se bouche enclose. - De le chelidoine : il en i a de .II. colors, l'une est rosse et l'autre noire. La rosse covient porter en toile, si garist do gros mal et de verrues; la noire [covient] porter en cendals, et tout coros de roi et amaine a bone fin totes les choses qui bones sont. — Del coral : il est bons encontre totes maladies et encontre tonoire, que li esfoudres ne puet chair la ou il est, et saciés [se vos] prendés de l'eaue ou il est moilliés et jetés sor arbres ou la ou vos vorés ja tempeste n'i chera, et est vermaus et brancus. - Dele corneline: ele est vermeile; ele est bone por estanchier sanc ausi com li jaspes et ire refroidier. - De le piere de l'aigle: [l'aigle] va en oriant por cele piere, ne ne puet ponre ne eschepir devant qu'ele ait cele piere; ele est de si grant vertu que nus hom qui le porte sur lui ne puet ne noier ne perir, et saciés qu'ele a si grant vertu que se nus hom vos voloit enpuisoner, prendés la piere et li metés devant: il ne pora boivre ne mangier, et se il n'en a volenté il mangera forment et bien. - Del manès : il resanble fer batu; qui le piere meteroit desos le chief d'une feme de coi ses barons doutast que il ne fust cous saciés que si tost con ele seroit endormie ele charoit tote nue devant son lit s'ele i avoit copes. - De le cheraune : ele chiet del ciel avec le foudre. et saciés qu'ele a si grant vertu qu'en quel liu que la piere soit il n'i puet chaoir tempeste, et se monteploie richece, et si est de .II. colors, li une resiamble le cristal, bleuete, l'autre est rossete et est clere conme cristal.

De l'eliotrope que maintes gens apelent acate : prendés le piere et le metés en .I. bacin a eaue, et le metés encontre le rai del solel : tantost perdra li solaus sa lumiere et sanblera que il soit tos sanglens, et li aige u ele est conmence a boulir a ondes et salent hors les ondes del bacin; et s'est sains et haitiés quiquionques porte cele piere, ne ne puet avoir nule maladie sor lui, ne ne puet estre envenimés, et d'autre part ele aime le rubin et li rubins li, et est graciose l'une de l'autre, et saciés qui penroit d'une sousie si le seinast do pere et do fil et do saint espir et portast le piere avec, il poroit aler quel part qu'il voroit, si le tenist en sa main enclox; ele se ravise a l'esmeraude en une maniere : ele est vers luisans estincelée, et de roges gotes bien goutée, et si est trovée en Ethiope et en Inde le maior, et Cypre et Enfrike done de la maniere de ces pieres.

Geracinte: ceste piere porte noire color, et si a mont de bones vertus, si vos

dirai en quele maniere ele fait sa vertu: lavés vostre bouche et vos dens et puis metés le piere en vostre bouche; si tost conme vos l'i arés mise vos sarés le pensée de tos ciaus qui seront encoste vos qui penseront de vos, et se vos prendés I home et le despoilliés tot nu et l'oigniés de miel et de laict et le metés el solel, se il n'a la piere en la bouche les mosces et li tahon et totes les vermines le mangeroient por la douçor del miel..... et est la plus fine noire qui soit.— Ematistes est une piere mout bone: ele est bone as maladies d'iels et a la carnure des papieres, et prendés do jus de la grenate et de le glaire de l'uef et frotés le piere, metés sor les.. ..... et de la bouche sanglente et escumeuse et de le menison et do sanc, de totes ces maladies garist ele, et s'aucons hom estoit poins de serpent [et] il se lavast de l'eaue si seroit garis, et se .I. hom estoit malades de piere u de gravele [et] presist de l'aige u la pierre fust temprée et en beust espessement si seroit garis, et si est de .II. colors, rosse et ferrine; en Ethiope et en Aufrike et en Arabe la trove on ces pierres, qui bien les conistroit. Explicit.

#### CHAPITRE II.

LAPIDAIRE DE MODÈNE.

### I. L'Achate 1.

Et miels plaisir a Diu le fait.

Eneas qui tant perilla,

4 Que li feus de Troie escilla,
Par l'achate qu'il ot et tint
El deseure tos tans revint.
Plus a vertu que autre geme.

8 Qui l'achate met sor la feme
Adonques quant ele travaille,
Dex ne fist rien qui tant i vaille;
Encor soit en li li fruis mors

## II. L'Alectoire.

12

Entre les pieres en est une

Sel fait l'achate venir fors.

<sup>1</sup> Il manque sans doute au ms. de Modène un seul feuillet, qui contenait le prologue, le *Diamant* et le commencement de l'*Achate*. — Les titres des paragraphes ne sont pas dans le manuscrit.

- En cui Dex grant vertu aŭne; A ceste peu en aparelle.
- 16 En avant vient par grant mervelle : Lonc tant vivrés n'en verrés nient. Petit en est, petit en vient. Quant li cos est capons noviaus
- 20 Et puis après trois ans u miaus, Li commence el jusier a croistre; Buene est, qui le saroit connoistre. Un an et autre croist tos dis
- 24 Tres le tierc an desci a dis :
  Ja n'iert plus grande par mesure
  D'une feve, c'est sa nature.
  Clere est la piere, et autretaus
- De la colour comme cristaus;
  Si tres clere est en son endroit
  Plus que eve tant clere soit.
  Nostre maistre, ce dist l'estoire,
- 32 Li misent a non alectoire.

  Nus n'est vencus qui sor lui l'ait,
  Tant croist se force et tant li fait;
  Maint roi, maint conte l'ont eue,
- 36 Mainte bataille en ont vencue.

  Ça en arrier uns princes l'eut,

  Nus contrester a lui ne peut,

  Tos les buens barons en venqui
- 40 Par le pierre qu'il ot sor li 1.

  Le soi destruit, le soi deçoit

  Qui en se bouce le reçoit.

  Home escillié se terre rent,
- Grasse done vers toute gent;
  Biens et honors, terres perdues,
  Aucuns a maintes fois rendues;
  Honors accroist et fait parage.
- 48 Biau fait parler et sambler sage.
- 1 Nam Milo Crotonias pugiles hoc præside vicit.
- V. 20 la copie porte ne meaus 44 dome 47 parages

En buenes mours les fait estables,
En tot et a tot aceptables.
A ceus qui aiment la luxure

Plus lor en done que nature.
Grasse et amor done gregnor
L'espousée vers son segnor.
D'alectoire qui vuelt avoir
Les biens, se li convient savoir
Que ens en or porter l'estuet,
U se vertu mostrer ne puet.

## III. Le Jaspe.

Une autre en est molt vertueuse;

Jaspes a non, s'est merveilleuse.

Dis et set manieres en sont:

Grans porfis donnent, grans biens font.

N'en est espesse ne meniere

- 64 Si poi vaillans ne soit molt ciere.

  De quatorze parties vienent

  Et quatorze colors retienent,

  Cascune maniere le siue,
- Et cascune porte l'aiue.
   Encore ait cascune vertus,
   Li vers jaspes en porte plus.
   Li vers et li tresclers ensamble
- 74 C'est li mieldres, si com moi samble:
  Plus a vertus, miels reconforte
  Celui qui castement le porte;
  Fievre cace et ydropiscie,
- 78 Si a une autre segnorie:
  Se feme le sent qui travaut
  Tel vertu porte et tant li vaut,
  Encor soit çou que ne puist vivre,
- 82 Si li fait Dex le fruit delivre.
  Desfendemens est a celui
  Qui le jaspe porte sor lui :
  Amer le fait et plus pooir,
- 86 En toutes coses plus valoir. Pannier. Lapidaire.

Fantosme tolt qu'on ne le voie ; En bien ratrait, en bien ravoie. A home done molt de preus,

90 Mais a feme nen est il preus,
Car il lor tolt une droiture
Qui lor avient de lor nature,
S'en perdent lor conçoivement,

94 S'en avienent grand mal sovent.
Li ruges est de gregnor pris.
En argent soit li jaspes mis,
Qui porter le vuelt a son droit,
Car cou demande, et ens el doit.

# IV. Le Saphir.

- 98 Saphirs est moult de grant vaillance, Moult a vertu, moult a poissance. Cil qui plus set et plus l'onneure
- 102 Par segnerie est el deseure.

  Cil duc, et prince, et conte, et roi,

  Moult l'ainme cascuns en son doi.

  Au pur ciel de color resamble,
- 186 Bleus est et clers,par çou le samble : Plus bele piere n'est seüe Ne de bonté ne de veüe. Sirthite est des uns apelée ;
- Saciés por ce est si nomée,
  Sirtes sont grant peril de mer;
  Com nature nes pot amer,
  D'illuec li mers les jete fors
- As tormentes par grans esfors
  Avuec le gravele a le terre :
  La les vunt cil de Libe querre ;
  De Sirtes est dite sirthite,
- 118 Por cou qu'illueques croist petite.

  De Mede une autre home en envoient,
  Auques oscure, mais tant croient,
  Dient et afferment no maistre

111 Sirhites sont p. — 112 comme — 119 on e. e. — 120 oscur

- 122 Teus est que mieldres ne puet estre:
  Nature li fait grant honor;
  Oncques piere ne fist gregnor:
  De gemmes gemme et flor l'apele
- 126 Por çou, tant est et buene et bele.
  Celui qui le port castement
  Son cors li garde entierement,
  Nuire ne li puet ne envie
- 130 Ne nule errors de trecherie; Cartre, prisons nel puet tenir Que ne le face fors venir. Porte, ne huis, ne serreüre
- 134 S'on l'i touce vers li ne dure;
  Nes Damediu a li acorde
  S'il vuelt avoir misericorde.
  Saphirs est buens por faire amis,
- 138 Por metre pais entre anemis.

  Ningremancien l'ont moult ciere,

  Molt lor vaut en toute maniere,

  De quoi qu'il vuelent ouevre faire:
- Par le piere Dex lor esclaire.

  Contre dolor dedens le cors

  Vertus ne puet estre plus fors:

  Dedens refroide et tolt l'ardure,
- 146 Tot amenrist, tot amesure.

  Sueur restraint s'on trop en fait.

  Et qui le trivle avuec del lait

  Mauvois malans, oes felons saine,
- Les yels fait buens quant buen ne sont,
  Toutes dolors jete del front;
  Et se on a la langue oscure,
- 154 U soit de mal u de nature,
  Que que ce soit, tot le delivre:
  Parler le fait tout a delivre.
  Castes doit estre qui le baille,

135 damedius - 146 amentist - 149 sane - 150 remagne

158 Por que vuelle que rien li vaille : Ne li poroit aidier mais nuire; Ses biens iroit en lui destruire.

### V. La Chalcédoine.

Une en i a de grant renon, 162 Calchedone la piere a non. Pale color a et rebosche, Mais clere est qui de pres le touce. Entre deus pierres est commune, Augues resamble de cascune : 166 Jacincte resamble en partie, Et le beril n'oblie mie En le pierre por asseïr, Suelent ces deus colors seïr, 170 Qui ausi cascune retrait: De deus colors le soie fait. S'il est qui le port en son doit

U a son col, c'est plus a droit,
Moult li ayue en se besogne,
Si com li escris le tesmogne.
Mout est buene en plaist a avoir;

178 Grasse doune et acroist savoir.

Vers tous engiens li est escus,

Ne puet estre de plait vencus.

Longe cose seroit a dire,

Toutes les vertus a descrire
En maint afaire et en mainte ouevre,
Car molt en a et molt en ouevre.
On dist trois manieres en sont :

186 Plus n'en verrés par tot le mont.

#### VI. L'Emeraude.

L'autors qui des pieres raconte Une rice met en son conte,

163 Pal — 170 Si bien c. — 173 qui e. s. d. le p. — 177 Buene est b.

- Qui de verdor done grant masse,
- 190 Toute verdor vaint et trepasse.

  L'esmeraude est, ensi le dist:

  Douse manieres en descrist.

  En Sithe la le va on querre,
- 194 En Egypte et en autre terre.
  S'en trueve l'on une maniere
  En un pais en la miniere
  Avuec l'arain, qui molt est dure.
- 198 Mais en celi a mis nature
  Unes malletes par devise
  Por le metal u ele est prise.
  A calchidone une en retrait
- De samblance, mais nient de fait.
   Trop seroit longe cose a dire
   Tantes manieres a descrire.
   Mais cele de Sythe est mellor,
- 206 Sor toutes a grasse et valor;
  A grifons est cele tolue
  Par une gent descouneue:
  Atismape ont les gens a non,
- Ne autrement nes clainme l'on.
  A celi doit on obeïr
  Qu'on puet de l'uel par mi veïr,
  Qui tant a en li de verdor
- Que l'air fait vert de sa color. Cele qui sa clarté ne mue Ne por solel ne por veüe, Ne por ombre, ne por lumiere,
- 218 Celi doit on tenir plus ciere. Cele qui dedens est cavée Si comme nature l'a née Et qui defors a souef face
- Celi creés que grant bien face.
   Cele u on puet son vis mirer
   Et lui veïr et espirer,

| 88  | LIVRE I, PART. II, CHAP I           |
|-----|-------------------------------------|
|     | Si con en une aigue feroit,         |
| 226 | Cele est vaillanz, qui tele aroit.  |
|     | Noirons une en soloit avoir         |
|     | Qu'il ne dounast por nul avoir,     |
|     | U pooit mirer et veïr,              |
| 230 | Volsist ester, volsist seïr,        |
|     | Bataille u giu par le contrée,      |
|     | Se cele part estoit tornée ;        |
|     | Et ceus qui vuelent devinaille,     |
| 234 | Faire de cose qui rien vaille,      |
|     | Tel vertu a et tel poissance        |
|     | L'esmeraude les en avance.          |
|     | Per s'aïe en rikece vient           |
| 238 | Se on honestement le tient;         |
|     | Ses dis fait resambler savoir       |
|     | Et mellor grasse en tout avoir,     |
|     | Soit en plait, soit en autre afaire |
| 242 | Qui le piere vuelt onor faire,      |
|     | Passions ne goute cheüe             |
|     | Ne fievre ja si esmeüe              |
|     | Nule poissance puis n'aroit.        |
| 246 | Qui a son col le porteroit,         |
|     | Par sa grant vertu asouage          |
|     | Et le veue, et le visage.           |
|     | Foudres, orages oster puet.         |
| 250 | Et qui de luxure s'esmuet           |
|     | N'ait paor que puis le tormente,    |
|     | Por que sa cars le piere sente.     |
|     | Or apregne qui ne le set :          |
| 256 | Prengne del vin et si le let,       |
| ,   | Et puis l'ogne d'ole d'olive,       |
|     | Plus sera vers que nule cive :      |

# VII. La Sardoine.

De çou sa colors renouvele, Plus en est vers et plus est bele.

258

Molt est rice pierre sardone : Ensi com fait li calcidone

Qui a deus pierres se resamble,

Ceste a color et non ensamble
Et de la sarde et de l'onicle;
Dite est sardone u sardonicle.
De ces deus trois colors retient;

Car auques noirete devient,

266 Car auques noirete devient,
Puis est blancete un poi après,
Qui le regarde un poi de près,
Et par defors un poi vermelle.

270 Bele est li piere a grant mervelle.
En cinc manieres le devisent
Cil qui en estoire le misent;
De ces quatre manieres sont

274 Qui seulement trois colors ont,
Ensi com cascune le siue:
Ces pueent faire grant aiue,
Plus ont valor et segnerie.

Une en i a, clere n'est mie:
Que mains est clere tant vaut plus,
Ce nos ont mis no maistre en us.
Qui le piere a tiegne le ciere:

Moult fait sambler de bele ciere,
Humlement le fait contenir,
Et simple et caste devenir,
Hardement molt li fait avoir;

Autres vertus n'i puis savoir.
En Inde et en Arabe sont:
La les prendent cil qui les ont.

# VIII. L'Onyx.

De l'onicle dire convient:

290 C'est li piere dont bien ne vient.

N'est preus de fait ne de veüe:

Qui le porte a son col pendue

U en son doit le fait seïr,

294 Les diables li fait veïr;

263 De le sardone - 266 noire

Dill\_71 = 1

Repos li tolt et si l'esfroie En son dormant samble qu'il voie Estries et fauses figures,

298 Ne sai quels males aventures.
N'est preus a home de mesure:
Tot l'estragne de sa nature,
Tençons et mellées esmuet;

302 Nus autres biens venir n'en puet. Hardement doune et commuet ire, Sovent a fait maint home ocire. Petit enfant, s'a li atouce,

306 Saliveuse li fait sa bouce.

Ynde et Arabe le nos donent,

Qui cinc manieres nos en dounent.

#### IX. La Sarde.

De Sardoine est sarde nomée

De ceus qui primes l'ont trovée

Et sardine: son non retient

De le terre dont ele vient.

Cele pierre a rouge color,

214 Et si n'a gaires de valor, Car de gemmes est li plus viels, Ço est prové par plusors lius: De nule autre cose n'ayue,

Sans de biauté et de veüe.

Autrement est de povre afaire,

Ne puet nul mal ne nul bien faire;

S'ele a vertu c'est molt petit:

Ja ne fera plus de porfit
Fors tant l'onicles rien ne vaut,
Et toutes ses vertus li taut:
Ne puet nuire ne nul mal faire.

326 Ne mal veïr ne mal atraire
Por qu'ele le sardine sente;
Lors li covient que ses sors mente.

309 est sardine n. - 316 poure

Nequedent c'est moult grans vertus,
330 Encor ne puisse faire plus.
Cinc espesces a, ce dist on,
Qui cascune a sardine non.

# X. La Chrysolithe.

Cil qui s'entente pleut a metre
334 En ces pieres selonc le letre
En traita d'une, grisolite,
Qui le bonté n'a pas petite.
Gart le qui l'a: c'est uns tresors.

338 Plus resplendist que nus fins ors,
Comme feus ardans estincele;
Encor est plus buene que bele.
De la color resamble mer,

342 Et sa biauté doit on amer,
Qu'en sa color verdor respire
A qui auques de pres le mire.
Encor est moult de grant afaire;

346 Moult i a rice saintuaire :
Par nuit est buens desfendemens
Encontre tos maus erremens.
Qui cele piere aroit percie

350 Et puis l'eüst aparellie
Et a un crin d'asne pendue,
Ainc tex vertus ne fu veüe.
Nes les diables espoente :

354 N'a vertu qui le piere sente; Contrester n'i puet diablie, Tel vertu a par segnerie; Mais qui de li vuelt aidiés estre

Port le pendue el bras senestre,
Puis vive et soit tot a seür,
De mal espir n'ait puis peür.
D'Ethiope nos est tramise,

362 Si n'en est plus que d'une gisse;

342 De la b. - 344 A manque - 351 un sain - 357 ades

Mais cele est de si grant afaire Cou fait que piere ne puet faire.

# XI. Le Béryl.

Ruene cose est moult de beril. Si le tienent li auquant vil: 366 Trop en est, si ne lor en caut. Mervelles puet, mervelles vaut. En plusors costes est formés. Par droiture, puis qu'il est nés, 370 Pailes est et augues oscurs, N'est mie comme cristaus purs, Ja n'en verra on un trescler. Cil qui resamble aigue de mer 374 Et oile retrait de coulor, Cil doit avoir plus de valor, Celui doit on tenir plus cier; 378 Tout li autre pueent aidier. D'Inde nos vient, un liu sauvage. Buens est por garder mariage: Amors fait croistre ceste gemme 382 Entre le baron et le feme. Qui le porte, soit feme u hom, Le fait estre de grant renon; Et qui l'estraint en se main destre 386 Ce li samble que feus doit estre. Li eve u lavée est li piere Porte santé a le lumiere : A l'uel, se on i a dolor, 390 Rent i clarté, rent i color. En son bosnenc ne li puet nuire: Rutes, sospirs, tout puet destruire. Se on a le fie malmis, 394 Molt tost en a fors le mal mis. Les dolors en garist et cure

367 le second en manque - 375 doile

Et atrait a buene nature.

De nuef manieres en disomes,

Si com le tesmoing en avomes.

Qui nul en a penst del tenir,

Car moult de bien en puet venir.

## XII. La Topaze.

Del thopache volons traitier: Cascuns s'en devroit rehaitier; Si le tienent li auquant vil, Mais or saciés tres bien que cil Qui l'a se devroit resjoir Por les vertus de lui oïr:

402

406 Molt doit estre de grant renon.
En une ille d'autretel non,
Que l'on Thopasche ausi apele,
Croist li piere qui moult est bele.

- 410 De tant l'estuet plus cier tenir
  Que on si poi en voit venir:
  De toute rien est li maniere
  Que mains en est et plus est ciere.
- En deus colors en est, ne mais:
  De cascune est rices li fais.
  Gausne samble molt de color,
  Et si est molt de grant valor.
- 418 L'autre est plus clers et s'en est plus, Mais assés ont unes vertus. Cascuns porte, si com dist l'on, Contre le fi le garison.
- 422 Ausi com font li eliment
  De mer, reçoit le croissement
  De la lune, selonc le cors
  Et del croissant et del decors.
- 426 Si par est de froide nature Nule calors vers lui ne dure : Ne puet estre aigue si boillans

412 toutes riens - 418 et si est - 423 Dumer recroit 1.

Ne li caure del fu si grans

Qu'il puist bolir en nule guise
 Quant li piere est en l'aigue mise.
 Maus puet tolir, maus puet donter,

434 Mais on ne puet tot raconter.

Arrabe nous en fait le don,
Si l'en devons le gueredon.

# XIII. La Chrysoprase.

D'Inde nos vient le crisopasse, Qui de biauté mainte en trespasse.

- 438 Teus est plus laide qui mieldre est,
  Car cele est bele qui buene est.
  Au jus del porel se retrait:
  Nature i a tel color fait.
- 442 Enmellée est de gouteletes
  Plus cleres d'or et vermelletes;
  De color samble que molt puist;
  Comme porpre tainte reluist.

## XIV. L'Alabandine.

- 446 En Aise, est dite une contrée,
  Naist une piere renomée:
  D'ilueques vient l'alabandine,
  Mais si resamble bien sardine,
- 450 Et sovent en sont deceü

  Cil qui les pieres ont veü.

  Une color seulement ont,

  Mais que nos caille? preus ne sont:
- 454 Ne font fors tant les lius tenir, Car preus de bien n'en puet venir. Preu ne valent fors por deduire, Ne ne puet preu aidier ne nuire.

## XV. La Cornaline.

458 Li letre qui le voir devine

431 Que - 432 doter - 440 Au vis del poon

(1)

Ramembrer vuelt le corneline. Corneline est piere assés laide; Mais sages est qui le manaide.

- Por çou nel doit on pas despire:
  Por le coulour n'est mie pire;
  Encor soit laide et soit oscure,
  Teus est pire qui plus est pure;
- 466 Car qui le vuelt en son doi metre
  U a son col, ce dist la letre,
  Buene est en tençon por pais faire,
- 470 Et en plait por error atraire.

  Cele qui samble enmaillentée,

  Comme de sanc fust esprohée,

  Restance sanc, s'en le delaie,
- 474 De tos membres, soit ne soit plaie;
  Et a feme qui trop en fait,
  S'ele puet tant que le piere ait,
  A restancier li est moult bone,
- 478 Car son droit terme li redoune.

#### XVI. L'Escarboucle.

Escarboucle est molt bele piere, Toutes les vaint de se lumiere; A sa resplendor rien ne monte, Toutes les autres en sormonte.

- 482 Toutes les autres en sormonte.
  A un carbon ardant resamble;
  Color et non retrait ensamble:
  Ses rais jete ausi et espart
- 486 Com li carbons quant il plus art.
  Nule gemme n'i puet ataindre,
  Car tenebre ne puet estaindre;
  N'est oscurtés qui point i nuise.
- 490 Que se lumiere adès ne luise.
  En grigois antrax a a non.
  Molt est par tot de grant renon.
  Douse manieres en vuelt metre

464 lais - 479 Descarboucle. - 491 atrax

494 Nostre maistre selonc le letre.

Qui le pior poroit avoir,

Plus le prise que nul avoir.

De color samble que moult puist:

498 Come porpre tainte reluist.

Aucune force puet avoir,

Mais nel puis pas apercevoir;

Ne puet estre que il nen ait

502 En tel color aucun bien fait.

Ainc si bele piere ne fu

Qui ne portast en soi vertu.

### XVII. La Jacinthe.

L'escriture qui ci est mise

506 En trois espesces nos devise
Le jacinte por miels savoir
Quele color il doit avoir.

Trois espesces trois colors ont:

510 Li un jacinte vermel sont,
Et l'autre gausne et li tierc bleu;
Mais des vermeus est il moult peu.
Grans vertus ont, grans vertus portent,

Molt rehaitent et molt confortent,

Et retraient cuer a leeche. Cil qui cascune ont eprové

Par l'escrit si nos ont rové
Qu'on le vermel plus cier en ait,
Qui a pome grenate trait;
Et li bleus qui sa color cange

522 Vient de Venise, un liu estrange. Cil porte en soi tele nature Que sa colors li faut u dure Se li airs est u noirs u purs:

526 Selonc çou est clers et oscurs. Un jacincte i a molt vaillant

<sup>498</sup> propre (ces deux vers sont identiques aux v. 443-4) - 506 spesies

Qui ne doute nul fer taillant; N'est nient oscurs, n'est nient tos clers:

- 530 Ces deux colors fait ensi pers,
  Porprine color aparelle;
  Cele piere est bleue et vermelle.
  Cele piere puet refroidier,
- 534 Mais ne puet nuire ne aidier
  S'on en se bouce ne le tient.
  Mais si dure est que fer ne crient,
  Ne nul engien fors l'aïmant,
- 538 Mais cil en fait tot son commant.

  Li gausne, cele puet molt faire,

  Mais toutes sont de grant afaire:

  Ja piere n'en sera veüe,
- U en aucun de ses dois mise, En or u en argent assise, Ne puist par tout estre seürs:
- 546 Honors li vient et buens eürs,
  Airs chorompus ne li puet nuire,
  Ne nus mauvais engiens souduire;
  Vers ses ostes fait grasse avoir;
- 550 Par tout le fait bel recevoir; Et s'on aucune cose quiert Selonc raison oïs en yert. D'Ethiope en ces nos contrées
- Nos sont ces pieres aportées.

# XVIII. L'Améthyste.

Ametiste est piere molt bele, Tostans samble rose novele; Molt samble estre de buene orine,

En soi porte color porprine.

Li mieldre samble violete,

Color a bele et assés nete,

Car on trueve en livre devin

528 doitre - 547 Aus ch.

- Gu'il resamble goute de vin.
  Cil qui n'est pas de tel valor,
  Trait un petit blance color,
  Un poi palete entremellée,
- 566 Com çou soit eve en vin mellée.

  Tailliés puet estre a poi d'esfors,

  Et si est se vertus si fors

  Qui l'a sor lui ne set tant boire
- 570 Que on ivrece i puist perçoivre.

  Molt par fust ciers, s'il en fust mains:

  Trop est communs, trop est humains;
  Li grans plentés son non empire,
- 574 Qui mainte cose fait despire.
  Inde, qui des gemmes est rice,
  Qui en est li dame et norice,
  Cinc manieres nos en presente,
- 578 Por que li maistre ne nos mente.

# XIX. La Chélidoine.

Celidone n'est pas li pire; De li puet on mervelles dire. En un oisel, en l'arondete,

- 582 Commence a croistre petitete:
  En son ventre cel tresor porte.
  Bien est digne qu'ele soit morte
  Por si rice tresor avoir;
- 586 Mais tot ne sevent pas l'avoir.

  Ele n'est pas des cleres pieres,

  Mais bien puet estre des plus cieres.

  Povre samble, petite et laide,
- 590 Mais se bontés molt en manaide;
  Molt resamble povre conquest:
  Teus est molt clere qui pire est.
  Nient plus deus manieres en sont,
- 594 Et deus diverses colors ont :
  L'une est noire, l'autre vermelle ;
  Li rouge ouevre par grant mervelle:
  De cel mal, passion lunage,

596 Garist, n'ert ja de tel eage;
Ces gens malades hors del sens
Refait venir a lor buens sens,
Et ces langors de cascun jor
600 Sane et garist sans nul sejor.

Sane et garist sans nul sejor.

Parler fait acceptablement

Et miels plaisir a toute gent.

En toile de lin l'estuet metre.

Et puis porter, ce dist le letre,
Dedesos l'aissele senestre;
Sa nature vuelt ensi estre.
Et li noire autretel demande,

Tot ausi porter se commande.
Si n'arés ja besogne a faire
Que buene fin n'en puissiés traire;
Molt aïe envers segnerage:

612 Soit quens, soit rois tot asouage.

Et li eve ou ele ert molue

Puet molt aidier a le veüe.

Qui li vuelt croistre se vertu

616 Plus grant que ele ançois ne fu
D'un gausne drapelet le cuevre
Sor cel de lin; adonques l'uevre:
Fievre destruit, sempres le lait,

620 Por qu'on le piere sor lui ait.

Des mauvaises humeurs delivre,

Et vivre fait tout a delivre.

# XX. Le Jayet.

Inde une piere nos envoie,

Drois est qu'on parcerche le voie.

Ainc ne fu piere qui tant vaille

Ne qui tant puist, dont si peu caille.

Pres est clere com autre gemme;

Molt est buene por aidier feme.

Gaiès a non, molt a vertus.

<sup>599</sup> cascuns jors — 613 e. qui ert meue – 616 grans PANNIER. Lapidaire.

| 100 | LIVRE 1, PART. II, CHAP. II          |
|-----|--------------------------------------|
|     | Cil de Bretagne aïde plus.           |
|     | Luisans, legiers, soés et noirs      |
| 632 | Est li gaiès, cou est li voirs.      |
|     | Se on le caufe et frote, après       |
|     | Les pailletes qui li sont pres       |
|     | Atrait a soi et les festus:          |
| 636 | Teus est se force et se vertus.      |
|     | Cele piere est molt vertuose         |
|     | Et de nature mervellouse:            |
|     | Froide aigue a ardoir le destraint,  |
| 640 | Ole d'olive le restaint;             |
|     | De caude cose prent froidure         |
|     | Et de le froide escaufeure.          |
|     | A boire vaut a gent anflée           |
| 644 | Li aigue u li piere est lavée;       |
|     | De dens garist çous qui s'en duelent |
|     | Et raferment se caïr vuelent.        |
|     | Se feme a nature retrait,            |
| 648 | Le fumiere ravoir li fait:           |
|     | En ses parties le reçoive,           |
|     | Si que dedens le cors enboive :      |
|     | Terme li convient a ravoir.          |
| 652 | Cil qui chaient sacent por voir      |
|     | De passion, en tel maniere           |
|     | Molt lor aïde la fumiere:            |
|     | Nes la flairor cace de l'estre       |
| 656 | Sarpent, n'i puet manoir ne estre.   |
|     | Vers li ne vaut enerbeüre,           |
|     | Venins, ne carmes, ne conjure;       |
|     | Tout maligne esperit esfroie,        |
| 660 | Ne puet remaindre u il le voie.      |
|     | L'aigue u li piere sera mise         |
|     | Buene est a l'entraille malmise;     |
|     | Les ventres tornés raparelle.        |
| 664 | Mais assés a gregnor mervelle:       |
|     | Se feme hoit de cele niere           |

Cui casteés ne soit entiere, Se n'est caste ne puet tenir:

668 Fors estuet l'aigue revenir.
Si repoés mervelle oïr:
En aigue doit trois jors jesir;
De çou boive feme agrevée,

674 Sempres l'ara Dex delivrée : Fors couvenra lues l'enfant metre Buene piere est, ce dist li letre.

# XXI. La Magnète.

Magnete, ceste puet molt faire:
676 Mal puet tolir, bien puet atraire.
En Inde fut primes trovée,
Et d'illueques fu aportée.
Par force le fer a soi trait,

680 Ausi com li aïmans fait :
Fer escumé cascuns resamble,
Et il et l'aïmans ensamble.
Uns encanteres Endor fu,

684 Qui molt ouvra de se vertu:
Primes vit qu'a enchanterie
N'avoit pierre sa segnerie.
Après lui le fille au solel,

688 Circé, qui onques n'ot parel, Fille au solel est appelée, Car ainc ne fu plus bele née, Molt ama le piere ensement,

692 Car molt savoit d'encantement.

Tant descouvrirent ses vertus
Qu'esprovance le mist en us,
Par ceus de Mede qui le seurent,

G96 Tant que nostre ancisseur en eurent
Qui de se feme vuelt savoir
Et son afaire apercevoir,
Une nuit avuec li se gise

68? Uns e. en .r. fu — 684 Que — 685 qu'a manque

Davis - D. Marris V.

| 102   | LIVRE I, PART. II, CHAP.                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | Et desous le cief li ait mise                                      |
| 700   |                                                                    |
|       | Le magnete, adonques verra<br>Que se feme vers lui fera.           |
|       | =                                                                  |
| 701   | Se li feme caste se sent,<br>Si com nature le consent              |
| 704   |                                                                    |
|       | Pres de son mari se traira,                                        |
|       | Tot en dormant l'acolera;                                          |
| 708   | Et cele qui l'ara mesfait                                          |
| 108   | Oiés mervelle qu'ele fait:<br>Ne fait samblant de nul delit,       |
|       |                                                                    |
|       | En dormant se chiet jus del lit  Ausi com s'on le boutoit fors.    |
| 740   |                                                                    |
| 712   | Teus est li piere, et si est fors                                  |
|       | Qu'ensi demostre et fait savoir                                    |
|       | De cascune espeuse le voir.                                        |
| 716   | Se lere vuelt nul avoir prendre                                    |
| /10   | Et ceus de le maison sosprendre,<br>Face que dedens l'ostel soit : |
|       | U l'avoirs est, illuec endroit                                     |
|       | Carbons mete en quatre parties,                                    |
| 720   | Fragne le piere et face mies,                                      |
| 120   | Ses esparge desor le fu.                                           |
|       | Vés mervelle, qu'ainc teus ne fu :                                 |
|       | Lues que li caure ert esmeüe                                       |
| 724   | Et li fumiere estra sentue,                                        |
| . ~ 1 | Ce samblera tos ceus de l'estre                                    |
|       | Que vieus diable i doivent estre:                                  |
|       | Tout s'en fuiront d'autel air                                      |
| 728   | Que tous li mons deüst chaïr;                                      |
| _     | Ne preune saront u aler                                            |
|       | Ne la n'oseront retorner;                                          |
|       | Tot i pora prendre a seür,                                         |
| 732   | Ja mar ara de ceus peür:                                           |
|       | A l'un fait preu, l'autre damage.                                  |
|       | Buene est por garder mariage:                                      |
|       | Lues a amor et pais dounée                                         |
|       | <del>-</del>                                                       |

11

718 U lauoirs en i. - 721 desos - 723 c. et esm.

736 De l'espousé a l'espousée.

Qui l'a sor lui douçor li rent

Et croist grasse vers toute gant;

Sage le fait venir en plait,

740 Et belement parler le fait.
Li piere est de grant segnerie;
Molt est buene por faire aïe,
A boire avuec eve molete,

744 A ydropikes li manete;
S'est buene encontre escaudeüre;
Espargiés le deseur l'arsure:
Por cuir et por santé retraire

748 N'est mecine qui tant puist faire.

Molt peut et vaut en molte guise,
Car li letre le nos devise.

## XXII. Le Corail.

Del coral couvenroit a dire,
752 Qui molt est buens et molt est sire.
Comme bos croist une vregele
En le rouge mer, vers et bele.
Se tant fait l'on que soit taillie,

756 Que fors de l'aigue soit baillie, Lues que l'air et le solel sent, Si com nature le consent Endurcist et est piere dure;

760 Sa color cange et sa nature :

Çou que vert ert rouge devient,

C'est li color que li couvient;

Un rainscel samble de veüe

764 Ensi com nature l'a crue.

Demi pié a de grant li graindre,

Gregnor longor ne puet ataindre;

Ensi cele piere debrisent

768 Et par piecetes le devisent Gil de le terre qui la sont :

754 uer est b.

|     | Ceus les envoient qui les ont.<br>Teus le porte ne set qu'il baille; |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 772 | Ne puet porter qui plus li vaille:                                   |
|     | Li sage auctor qui ont esté                                          |
|     | Molt en loent le poesté;                                             |
|     | Oroastes et Metrodus                                                 |
| 776 | Dient que piere ne puet plus.                                        |
| 110 |                                                                      |
|     | Chorax ne puet en nul liu estre,                                     |
|     | Soit en maison u en autre estre,                                     |
|     | A camp, a bois, a mer, a terre,                                      |
| 788 | Ja orages n'i fera guerre;                                           |
|     | Foldre, tempeste, tot debote:                                        |
|     | Qui le porte por nient le doute.                                     |
|     | Del coral doit cascuns savoir,                                       |
| 784 | Quel fruit qu'il oncques vuelle avoir,                               |
|     | Molt bien le tense de tempeste                                       |
|     | Se l'on le seme avuec le bleste.                                     |
|     | S'il est en vigne, bien le garde;                                    |
| 788 | S'est en vregié, ja n'ara garde                                      |
| ••• | De perdre fruit por nule esfoldre,                                   |
|     | De perare man por mate estolare,                                     |
|     |                                                                      |
| 792 | Can tampagta n'i nuat mal faira                                      |
| 192 | Car tempeste n'i puet mal faire.                                     |
|     | XXI. Le Ligor.                                                       |
|     | Une mervelle vuel traitier                                           |
|     | Por mon corage rehaitier.                                            |
|     |                                                                      |

Por mon corage rehaitier.
L'autors qui de pieres escrist

Et qui le verité en dist,
Il dist de le luve cerviere
Une licors par de deriere
De se nature li decort,
Qui a maintes dolors secort,
Qui devient preciouse piere:
Ligor a non, molt par est ciere.
Par le beste puet on savoir

786 Selonc le s. — 793 retraire — 797 dist de de lune, cerviere manque

Que molt i a tres cier avoir:

Lues que li beste l'a conçute,

Que li licors est hors corute,

Terre met sus, qu'on ne le truist

Ne que on avoir ne le puist;
Molt le repont et par envie,
Car li pire est de grant aïe;
Theophrastus, qui bien devise

Quel color Dex i a assise,
Dist de color gausne resamble;
Bele est et buene tot ensamble:
S'on a el bosnenc aucun mal

816 Par tout le ventre renfleval,
Buene est l'aigue ou ele est lavée,
S'ert li dolors tote sanée.
De gaunisse oste de dolor,

820 Et rent santé, et rent color,
Quel mal que onques eü ait,
Que que ce soit si mal li fait;
Ne sai nient tos les maus nommer,

Mais les dolors fait asomer.

Les pailletes a soi atrait

Ensi comme li gaiès fait.

Buene est contre mainte besogne,

828 L'escriture nos le tesmogne.

### XXII. L'Aétite.

Quant li cose est de grant afaire,
Tant en doit on plus bel retraire;
Une piere met en cest conte,
832 Se çou est voirs que on en conte,
N'a mie le bonté petite;
Nostre maistre le nome ethite;
Entre les meillors est nomée.
836 En la daerrainne contrée

816 l. contreval ? — 821 Quel mai qui onques en uait — 822 sont

Del mont les va li aigles querre, Si les apporte en ceste terre U ses nis est, dedens le met,

- Car si grans joie l'i tramet:
  Tans longes com le puet tenir
  El nic n'i puet nus maus venir.
  Ses feonciaus li garde et...
- 824 Contre tus maus ... lor ...
  Cele pierre est runde grossete,
  Dedens est une petitete :
  La reonde... ne li con...
- Molt est buene a aidier a femme
  Plus que piere nule ne gemme:
  Quel fruit que li feme consoive,
- 852 S'il plaist a Diu que vivre doive, L'enfant selonc le tems fait vivre Et de legier le fait delivre. Qui'n vuelt avoir force et aiue
- Au bras senestre l'ait pendue A l'... fait amer cast... Et ...... noir en ....

En ... re li donne venture

... li sie les en a cure.

Enfant fait vivre sainement

Et les puceles ensement; Et nous cuidons que molt aliet Le passion de quoi on kiet.

Le passion de quoi on kiet.

Et se vous doutés d'aucun home
Qu'il vos vuelle anui faire en some
U de venim u d'autre afaire,

868 Se vos le voir en volés traire,
Metés lo avoec vos a table :
Quant vos l'i verrés bien estable,
L'etite placés par desous :

872 Se traïson pense vers vous

855 Qui en - 865 bontes - 867 De vermine - 871 desus.

Ne gostera de le viande Ja n'ara volenté si grande ; Et se vos le piere en ostés,

876 Et de la table la jetés,
Englotir porra et mangier,
Com cil qui a grant desirier.
Sel trueve l'on en ces rivages

B80 De ces estranges mers sauvages,
U en Perse qui le va querre;
Nel trueve l'on en autre terre,
Fors es nis d'aigle, qui le quiert,

884 Le trueve l'on u li piere yert.
On dit dous freres le porterent,
Castor, Pollus, qui jumel erent;
En maint liu dounoit lor veinture,

888 En boen doubloit lor aventure.

### XXIII. La Selénite.

Del tot ne vuel je pas taisir, Descrire vuel a Diu plaisir Que le silleniche puet faire.

892 Le color vuel primes retraire :
Vers est, a le jaspe retrait;
Piere ne puet ce qu'ele fait.
De le lune selonc le tans

896 Devient petite et devient grans :
Croist et descroit selonc la lune ;
Lor nature devient tote une :
Autresi fait com se li poist

900 Dele lune, s'ele decroist;
Tel vertu a et autre mainte:
Por çou dist on le piere est sainte.
Les femes garde et fait estans

904 Au mois, as termes et es tans; Souatume tostans atise: Lues a discorde a grant pais mise;

882 Nel cru .i. lou - 887 d, sor voiture

|     | Ces thesiques, ces languereus           |
|-----|-----------------------------------------|
| 908 | Garist et rent et buens et preus;       |
|     | Les gens enflées rasouage,              |
|     | Sains les fait vivre lor eage.          |
|     | La piere tienent a puissant:            |
| 912 | Buene est a porter el croissant,        |
|     | Et el decors nient mains n'aiue,        |
|     | Encor soit ele plus menue.              |
|     | Quant que ce soit, molt par est bone,   |
| 916 | Grans porfis fait, et grans biens done. |
| 910 | Grans porus ian, ei grans biens done.   |

## CHAPITRE III.

### LAPIDAIRE DE BERNE.

Cil qui escript oevre novelle
De Fortune et de sa roelle
Et des vices et des vertus,

4 Puis après se rest embatus
En escripre et en reconter
Comment on puet Amors donter
Et son grant orguel abaissier,

8 Vaut toutes besoignes laissier
Et si vost en romans escrivre

Et si vost en romans escrivre
La force d'un glorious livre
Des riches pierres preciouses

12 Qui saintes sont et virtuouses.
Saintes sont eles san dotance,
Quar cil qui tout ait en puissance
En paroles grant force mist,

Et herbes de granz vertus fist,
Puis hat es pierres departie
De force la tierce partie;
En cestes trois choses habunde

915 Quan - 9 escripre

- Tote la force de cest monde.
  Cest livre n'est mie de songe
  Ne de fauble ne de mensonge :
  Eviax, qui fut sires et rois
- 24 Del regne des Arabyois,
   Cuida faire mont grant amour
   Noiron au riche empereour
   Quant cest livre li vost semondre
- Que je vuel en romans espondre.
  Amis ai non, et toz jors aim,
  Et d'amors vuel avoir reclaim;
  Amant et amerous me claimment
- 32 Cilzquiparmon non mereclaimment.
  Cest livre vuel en romans metre
  Selonc le sens que dit la lectre
  Des vertus que les pierres hont,
- Et comment apelées sont,
   Et des terres ou sont trovées
   Les riches pierres esprovées,
   Qui de maintes enfermetés
- 40 Et de plusours adversités
  Delivrent tot certainnement
  Celx qui les gardent netement:
  Ne honte ne mal ne reçoivent
- 44 Se il les gardent comme il doivent.

## I. L'Aimant.

Parler vuel ou commencement De la force de l'aÿmant Qui tant est bons et merveillouz,

- Durs et serrés et vertuouz;
  Quar en tant com li monde dure
  Ne trovet on pierre si dure,
  Quar ne se lesse depecier
- 52 Au meltel de fert ne d'acier.
  Nunlz metals l'aÿmant ne quasse,

31 amerour (cf. v. 848) - 44 Si les garde

Totes riens de duresse passe, Fers ne aciers ne li puet nuire

- Ne feuz ne le porroit destruire.
  Tous les enginz ait en despit
  Fors le sanc d'un chevrot petit
  Qui l'aÿmant desront et donte,
- 60 Si com li livre nos reconte.

  Ly aÿmant qui sort meillour

  Viennent devers l'Yndo maiour

  Et hont nature de cristal,
- Mais la colour n'ont pas ital,
  Quar ne sont si clers ne si purs
  Et sont tenebrous et oscurs.
  Autre aÿmant d'Arrabe viennent,
- Mais tant de force pas ne tiennent, Qu'on les puet bien san sanc brisier, Dont on les en doit moins prisier; Les autres samblent de colour,
- 72 Mais ne sont pas de tel valour,
  Se tot sont plus gros et plus grant.
  De Chyppre viennent aÿmant.
  La nature de tous ces trois
- 76 Atrait le fer, tel est sa loys, Et vers lui par force le tire. Ne neguns ne puet desconfire Par art ne par enchantement
- 80 Celui qui porte l'aÿmant,
  Ne ja n'iert par armes dontez
  Ne par nunl home surmontez.
  De dolour et de cuisançon,
- De grant corrouz et de tençon,
  De vanité, de malvais songe
  Garde et deffent, n'est pas mensonge,
  Celui qui netement le porte,
- 88 Et resjoïst et reconforte Et li fait havoir bonne grace :

Por neant doubteroit menace, Quar il n'ert tenuz ne malmis

- 92 En liens de ses ennemis,
  Mais li portent tout reverance.
  Et doit on savoir sans doutance
  Que il garde d'empoinsonner,
- Et maltalent fait pardonner.
   Li aÿmant ne doubte mie
   Et garist de forsenerie
   Ceulx qui sont trestot forsené,
- Enragié et mal atorné;
   Et qui le garde si com doit
   Touz certains et toz segurs soit
   Que bras ne membres ne li fraigne
- Ne que jamais rien li soffraigne, Ne doute n'ait que bien li faille, Ne pains ne vin n'autre vitaille. Cil doit l'aÿmant enlascier
- 108 A bou soit de fer ou d'acier
  Qui ja perdre ne le voudroit,
  Quar ors ou argent nel tendroit.
  Ne samble pas le fole gent
- Qui tant aimment or et argent : Fer et acier vuet sa nature Por ce qu'ele est serrée et dure.

#### II. L'Achate.

Bien me membre, bien me soyient

Quel pierre après aÿmant vient:

Ou second chapitre del livre

Le vuel demonstrer et descrivre.

La pierre est apelée achate,

Qui grans los et grans pris achate

Par sa valeur, par sa bonté

90 Et por n. — 91 il manque — 93 toute — 99 forsener — 108 A non s. — 110 ne le — 115 le second me manque — 116 Quele — 118 descrire — 121 bonter

| Si  | co  | m  | ci | v  | ous | ert | re  | cont | é. |
|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|
| Ces | ste | pi | er | re | de  | gra | 'nt | reno | n  |

- 124 Naist en un fleuve qui hat nom
  Achate autresi comme elle ha,
  Et qui ne porroit aler la
  Bien en porroit plus pres chercher:
- 128 En Sezile en puet recovrer.

  La pierre est en partie noire,
  C'est parole certaine et voire.
  Vainnez i hat blanches ou perses,
- 132 Et s'i hat figures diverses
  D'arbres et de rois coronés,
  De damedex bien aornés,
  Et formes de bestes salvages.
- 136 Li rois Pirrus qui tant fut sages Portoit ceste pierre en son doi Qui le getat de maint tornoi Et l'eschapa de maint peril
- 140 Por ce que ne le tint por vil.

  Ceste pierre le venin chace;

  Venins n'at pooir que mal face

  A celui qui le tient sor soi;
- Et si fait a perdre la soi,
  Et le corps reffresche et refroide
  Par sa nature qui est froide.
  La veue d'empirier garde
- Odour de mirre donne et rent
  Qui la poudre au feu en esprent.
  Bien puet faire cestes merveillez
- 152 Cil qui hat les goutes vermeillez; Autres i hat, se m'est avis, Qui sunt janez et sunt plus vilz Por ce que plus tost sont trové,
- Mais ne sont pas mains esprové Ne mains n'i hat vertu ne force,

421 cil, reconter — 428 Ensemble en p. on r. — 431 il — 438 tornoiz — 139 perilz — 141 Cest, enchace — 453 il — 455 trouer

Car par aus cis hat taut de force
Qui netement les puet porter

160 En anel, ne l'estuet douter
Ses anemis ; si le menacent,
N'ait doute que ja mal li facent;
Et si le fait bien arraisnié

Et cortois et bien ensoignié,
Et li done bone colour,
Et le deffent de grant dolour,
Qu'en son cuer ne le puet panser,

168 Et fait dormir et reposer.
Ses services est acceptables
Et a totes gens acointablez:
Tot prendent en gré son servise

Femes et home en tote guise.
Eneas qui tant ot valour
Par achate conquist l'amour
A le roïne de Cartage,

Qui puis s'ocist par son folage
Por ce qu'Eneas la lessa,
Qui par ceste pierre passa
Maint perilz en mer et par terre
Quant Lombardie ala conquerre.

#### III. L'Alectoire.

De la pierre dirai après
Que del second chapitre emprès
De legier le puet on atraire,
184 S'il est qu'a droit le sache faire.
Bien ai retenu en memoire
Que cil l'apelent alletoire
Qui les nons des pierres desponent
188 Et cognoissance nos en donnent.
De chapon est le pierre née
Qant passe la septisme année

159 le p. porte — 171 seruice — 172 homes en totes

De sa vie et de son eaige,

Si nel tenez pas a folage,
Quar il convient que li chapons
Soit chaistrés dedenz les repons;
Quant li chapons enprès est mors

196 Si li trove on la pierre el cors:

N'est pas plus grosse d'une feve Et si est samblant a la greve De fontaine qui bien resplant,

200 Et samble cristal qui espant
Sa blanchour quant solas i fiert.
Bien sachiés que veincuz ja n'iert
Cil qui le porte en nulle guise,

204 Tant i hat Dex de force mise.

Maint roi et maint ducet maint conte,
Si com li livre nos raconte,
Hont heü honour et victoire

208 Par la force de l'allectoire.
Cil qui de soit art et esprent
S'en sa bouche la pierre prent
Tote la soi oblie et pert;

212 Et si vous dit tot on apert

Que ces qui sont desconsoillié
Et de lour terres essillié
Jetet d'annui et de perilz

216 Et fait repairier des escilz.

Grace et honour, si com me samble,
Donne et outroie tout ensamble
Celui qui le scet bel pourter:

220 Outroier li fait et donner
Resgnable don, si le requiert,
Que ja refusé ne li iert:
Tant plaist a toz cez qui le voient

Que sa demande li otroient.A ces qui belles dames hontEt de froide nature sont

 $195~\rm{et}(m.-197~\rm{faue}-204~\rm{il}-205~\rm{rois}-212~\rm{epart}-215~\rm{dannuil}-216~\rm{repairie}-220~\rm{Outroie}-224~\rm{otroie}$ 

Si qu'il ne puent lour droiture

Rendre aus dames por lor froidure

Tout ceste pierre grant vergoingne,

Quar tant fait faire la besoigne

Que cilz se tiennent pour paié

232 Qui sovent se sont essaié;
Cest ne doit l'on oblier mie,
Cil qui ne puet servir s'amie.
La dame qui la pierre porte

236 Plus volentier s'en redeporte
Et plus sovent fait son deduit
O son ami et jour et nuit.
Qui de la pierre vuelt ovrer

Et sa grant vertu esprover,Si li estuet, bien l'en soveigne,Que dedans sa bouche le tiegne.

# IV. Del Saphir.

La quarte n'est pas de refus,

Ains vaut miex que cele dessus;

Saffir le claimment li auctour;

Del firmament hat la colour

Bien est digne que rois le port,

248 Qu'en li porter hat grant deport,

Cilz qui le gardent castement;
Petit fait de secourrement
A ces qui castes ne se tiennent.

De la terre d'Aufrique viennent
 Et del regne des Mediens
 Que n'est mie des Crestiens;
 De la ou Porrus fist la troille

Qui tant est riche a grant mer veille
 Viennent li saphir preciouz
 Qui sont tant saintz et graciouz.
 Sachies sans barat et sans fainte

232 Que — 235 que — 245 auctours — 247 vois — 248 porte — 249 quil — 253 des r. — 254 ne PANNIER, Lapidaire. 8

| 116         | LIVRE I, PART. II, CHAP. III                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260         | Qu'el monde n'at pierre plus sainte :<br>Les membres celui qui le tient<br>Et qui castement se constient |
|             | Garde de brisier et de fraindre;                                                                         |
| 264         | Encor fait ele vertu graindre,                                                                           |
|             | Qu'ele li garde sain son corps                                                                           |
|             | Et par dedens et par defors.                                                                             |
|             | De ce me suis aperceüz                                                                                   |
| 268         | Que ja ne sera deceüz                                                                                    |
|             | Par charaie ne par faiture                                                                               |
|             | Ne par autre mesaventure,                                                                                |
|             | S'il le garde tote sa vie;                                                                               |
| 272         | Ne cilz qui li portent envie                                                                             |
|             | Ne li puent grever ne nuire,                                                                             |
|             | Son corps ne son avoir destruire.                                                                        |
|             | Ly saphirs donne grant honour                                                                            |
| 276         | Et grant richace a son segnour,                                                                          |
|             | Et le fait monter en grant pris.                                                                         |
|             | Ne doit estre loié ne pris,                                                                              |
| 200         | Ne en chartre ne puet ester,                                                                             |
| 280         | Quar li saphirs seut contrester<br>As liens de fert ou de fust                                           |
|             |                                                                                                          |
|             | Ou a prisom quelx qu'ele fust.                                                                           |
| 284         | Li saphirs oste ire et corrouz,<br>Et donne force devant tous;                                           |
| 204         | A Deu del ciel est acceptables                                                                           |
|             | Et a touzautres amiables,                                                                                |
|             | Qui le saphir castement garde:                                                                           |
| 28 <b>8</b> | De ce me suis je pris bien garde                                                                         |
| 200         | Qu'elz livres l'ai ansi trové,                                                                           |
|             | Et plusours le ront esprové.                                                                             |
|             | Cilz qui oeuvrent de nigromance                                                                          |
| 292         | Ont en saphir mout grant flance:                                                                         |
|             |                                                                                                          |
|             | •                                                                                                        |
|             | _                                                                                                        |
| 202         | Mont le desirrent et covoitent, Por ce que sovent en esploitent. Saphirs la grant ardor estaint          |

<sup>263</sup> brisie — 265 sains — 267 s. bien aperceut — 268 decephuz — 271 Cil — 287 porte — 287 saphirs — 289 trouer — 290 esprouer — 292 saphirs

296 Dou cors, et la sanour restraint; Et l'apostume a tost osté Qui vient el flanc ou el costé: Tote maniere d'enfleure

300 Abasse, telle est sa nature, Et mal d'ex et dolour de front Perdent cilz qui les saphirs hont, Et de mal de langue ou de bouche

304 Garist saphirs quent on l'en touche. Mais castement vivre convient Celui cui telz bien en avient.

# V. Del Jaspe.

Après saphir vient ci endroit 308 Tel pierre qui bien estre doit En doiz de prince ou d'aumaçor: Jaispe l'apelent li doctour. Et si dient que neuf manieres 312 Sont de jaspe bonnes et chieres. Et viennent de contrées maintes. De diverses colours sont taintes. Mais qui est vers et reluisans 316 Est plus riches et plus puissans Et a plus mestier en phisique, Que bien garist ung ydropique. Et les fievres celui amorte 320 Qui sor lui castement le porte;

Et feme qui d'anfant travaille Le delivre quant on li baille. Celui qui de lui est tenans

324 Est encontre tous maulx garans : Plaisant le fait et gracious, Large, courtois et amerouz, Puissant contre son adversaire;

328 Fantosme ne li puet mal faire

297 et t. - 298 Que, costel - 302 q. lez l. - 303 le prem er de manque - 306 qui - Rubr. Del saphirs - 307 saphirs - 308 e. il d. - 310 lapele li doctours - 315 luisans - 316 riche - 318 Puet b.

Ne travaillier ne tormenter; En argent le doit on porter.

### VI. — De la Calcidoine.

Calcidoines est mont puissant,

332 Mais la color est pou plaisant,
Qu'ele n'est pas clere ne pure,
Ainsois est et trouble et oscure.

Maispor ce mie ne remaint

336 Que de li ne s'aidoient maint
Qui hont granz causes a tenir:

Qui hont granz causes a tenir:

Nulz malz ne lor en puet venir.

Qui a plait porte calcidoine,

340 Mont i hat riche testimoine, Quar totes les causes sormonte Et ses anemis met a honte. De sa force n'ai plus trové;

Mais en ce l'ont bien esprové
Li maistre et li fisicien
Qui furent el tans ancien.

#### VII. — De l'Esmeraude.

Sor totes pierres precieuses

348 Doivent estre plus desirrosez,
Plus chieres, de plus grant renon
Celes qui esmeraude hont nom,
Ce nos content li sage maistre

352 Qui des pierres cognoissent l'estre,
Qui de totes manieres trovent

Qui de totes manieres trovent
Esmeraudes que bien esprovent
Qui viennent de terre salvage;
Se ne me vient pas en corage

Qu'a chascune nommer entende,

<sup>330</sup> a. d. o. jaspe p. — Rubr. calcidoines — 334 oscur — 337 grant c. et t. — 340 il — 342 mate sans dote — 343 trouer — 344 lon b. esprouer — 345 maistres, fisiciens — 346 anciens — Rubr. lesmeraudes — 350 esmeraudes — 351 les sages maistres

|     | LAPIDAIRE DE BERNE.                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | Mais cele qui naist en Yllande<br>Est de plus riche renommée; |
| 360 | Li homme de cele contrée                                      |
|     | Vont a grant poinne cele part,                                |
|     | Quar li lyon et li luppart,                                   |
|     | Li cocatrix et li griffon                                     |
| 364 | Qui tant sont crual et felon                                  |
|     | Les gardent; mais il lor en emblent                           |
|     | A tel paour que tout en tremblent.                            |
|     | Com plus ha verdoiant colour                                  |
| 368 | Plus ha de pris et de valour.                                 |
| 500 | Ceste pierre solent avoir                                     |
|     | Cil qui par art vuellent savoir                               |
|     | Les choses qui sont a venir.                                  |
| 070 | -                                                             |
| 372 | Celui fait riche devenir                                      |
|     | Esmeraudes qui le maintient                                   |
|     | Et en auctorité le tient.                                     |
|     | En plais et en causes est bonne;                              |
| 376 | A son seignor victoire donne.                                 |
|     | De continue et de tierçaine                                   |
|     |                                                               |
|     | Et de la grosse maladie                                       |
| 380 | Fait sovent secours et aïe.                                   |
|     | Les iex conforte et enlumine:                                 |
|     | N'i estuet autre medecine                                     |
|     | Fors l'esmeraude regarder.                                    |
| 384 | De tempeste puet bien garder                                  |
|     | Et de foudre tout ensiment                                    |
|     | Celui qui la tient netement.                                  |
|     | Qui bailleroit une esmeraude                                  |
| 388 | A fame qui seroit trop chaude,                                |
| 300 | Sachiés que de sa legerie                                     |
|     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
|     | Laisseroit une grant partie.                                  |
| 200 | Qui de tel guise avoir le vuelt,                              |
| 392 | Loyalment garder li estuet.                                   |

360 hommes — 364 tant manque — 365 emble — 371 aduenii

#### VIII. - Del Sardoine.

Sardoines est pierre mirable Et convenans et profitable; Sachiés et de noir et de blanc

- 396 Et de vermel qui semble sanc
  Cele qui ses colours divise
  Est plus fors et de meillor guise.
  Caste convient estre celui
- 400 Et dolz et simple sans anui
  Qui le sardine doit havoir.
  Mais je ne sçai pas bien de voir
  La force monstrer et descrivre,
- 404 Quar je ne la truis pas en livre, Por ce mentir ne vos en vuel; Mais je sai bien que sans orguel Doit cil qui l'a passer sa vie.
- D'Arrabe vient une partie,
   Et de vers Ynde la maiour
   Nos sont aporté li meillour.

### IX. — De l'Oniche.

- D'une pierre puissant et riche,

  Que li auctors claimment oniche,

  Vous dirai briefment sa nature:

  C'est une pierre qui n'at cure

  De pais, d'amour ni de concorde,
- 416 Mais muet adiès guerre et discorde, Plus aimme assés guerre que pais : Por ce le tiennent a malvais Cil qui n'ont cure des tornois ;
- 420 Mais Alixandre li grigoys, Hector et li preus Achillès, Tydeüs et Dyomidès

<sup>393</sup> Sardoine — 397 que — 400 Doioz et s. — 402 je manque, sca — 403 destruire — 410 nos font aporter — 417 Plus aimment a. g. et p.

N'avoient pas cure de chiches,

- Ne ne disoient que oniches
  Ne fust bien digne de porter;
  Sovent s'aloient deporter
  Cilz barons es dures batailles;
- Oniches avoient sans failles
  Ly barons, de tex en i ot;
  Quar Alixandre onques ne pot
  Abatre neguns chivaliers,
- N'onques ne perdit les estriers
  Por autrui cop danz Achillès;
  Et pour ce n'est mie malvès
  Oniche, ce devons tuitz croire,
- 436 Qui donneaus siens force et victoire.
  En Ynde la lontaigne terre
  Et en Arrabe les vont querre
  Ly mercheant qui les nos vendent
- 440 Et qui au recoillir entendent.

## X. De la Sarde.

A une pierre me suis pris Qui bele est et de petit pris : Sarde l'apelent païsant;

- Colour a vermeille et luisant.

  Sarde l'apelent por Sardaigne
  Si com Champenois por Champaigne.

  Sarde est en Sardaigne trové,
- 448 Mais ne l'ont gaires esprové

  Cilz qui nos voelent entroduire,

  Fors que tant que riens ne peut nuire

  Oniches, qui tant est engriès,
- Tant com la sarde li est pries.

  De sa force plus riens ne truis,

  Ne plus dire ne vos en puis,

  Quar n'i voil ajondre mensonge
- Ne chose qu'on tenist a songe.

425 porte — 428 Oniche — 429 il — 430 alixandres — 434 nest il m. m. — 442 Que — 447 en s. cher — 448 esprouer — 449 entrodure — 455 atondre —

### XI. De la Crisolite.

En terre d'Ethyope naist Une pierre qui molt me plaist; Sa force n'est mie petite,

- 460 Et s'est nommée crisolite.

  Por ce est ainsi apelée

  Qu'a guise d'or est colorée,

  Quar tant vaut crisos en grigoiz
- Com fin or en notre françois.

  Ceste pierre a grant dignité,

  Quar je vos dis par verité

  De nuit peut aler a seür,
- 468 Ou face bel ou face oscur,
  Qui crisolite hat en compaigne:
  Ja por paour ne se remaigne,
  Que ja deable ne maufé
- Ne seront jà si eschaufé
  Ne si plain de grant felonie
  Que ja li facent vilonie,
  Ne que pres de lui se trovoient.
- Ains le fuient et s'en esmaient:
  Entr'auz se chacent et deboutent,
  Quar c'est la pierre que plus doutent.
  Ce nos dient li sage maistre,
- 480 Qui des pierres cognoissent l'estre, Que on le portoit en beau las Pendu a son senestre bras

#### XII. Del Bericle.

D'Ynde et d'Yngleterre nos vient
Une pierre dont me convient
Faire en cest livre mencion
Selon veraie entencion.

<sup>460</sup> cest n. — 463 crisis — 465 digniter — 466 veriter — 469 Que, h. comp. — 475 celui — 479 li sages maistres — 482 Pendus

Bericle li Englois le claiment

- Qui mont le prisent et mont l'aiment, Et toz li mons le doit amer. L'aigue resamble de la mer Ou oile qu'on fait des olives.
- 492 N'aimme pas guerre ne estrives,
  Mais met en pais et en acorde
  Fame et mari, si hont discorde.
  Amor done et amor atraist;
- 496 Maint bien sont por li a chief trait :
  Son seignor met en grant richece
  Et en valour et en proece.
  Qui le met en l'aigue gesir
- 500 Un jor ou deus, bien a loisir,
  Les iex oscurs ceste aigue esclaire.
  S'om mesle avuec des oes la glaire,
  Les rouz et les sanglouz apaise
- 504 Et les sospirs sovent abaisse.
  Tote dolor estaindre suet
  Qui devers le foie s'esmuet.
  Ce nos racontent et demonstrent,
- 508 Cilz qui force de pierres monstrent, Que on troeve bien neuf manieres De bericle bonnes et chieres.

# XIII. De la Topace.

- Talant hai que savoir vos face
  512 Ce que j'ai trové del topace.
  Thopazion suet on nommer
  Une isle qui est dedens mer:
  Topace est por ce appelée
- Entre les pierres precieuses
  Est une des plus convoiteuses;
  De tant plus hautement s'esprove

<sup>492</sup> estrine — 496 biens — 502 som mett le a. — 503 sanglans — 504 abasse — 505 Totes dolors estraindre vuet — 508 C. quil ja f. de pierre — 509 Quon — 512 trouer da t. — 516 Que, trouer — 517 Entres

- Por ce que on petit en troeve,
  Quar de ce que on troeve assés
  Puet tost estre chascuns lassés.
  De deus manieres bien en troevent
- 524 Cilz qui force de pierres provent.

  Li uns hont color d'or tot pur,

  Li autres ne sont pas oscur

  Mais sont plus clers et plus soutil.
- 528 Topace ne tient mie vil
  Cil qui bien cognoit sa nature.
  A mainte humaine creature
  Fait sovent la topaze aïe
- D'une vilainne maladie
  Que fisicien claimment fis,
  De ce puet chascuns estre fis.
  Li livre qui de riens ne ment
- 536 Nos monstre que topace sent
  Le crois et le cours de la lune,
  Ce que ne fait mie chascune.
  Arrabe nos en fait estrainne,
- 540 Qui de riches pierres est plainne.

# XIV. De la Crisoparse.

Inde, qui de maintes manieres Donne pierres bonnes et chieres, Nos a donné la crisoparse,

- 544 La cui force n'est mie escharce.

  Por ce que sa vertu ne truis
  El lapidaire, si ne puis
  Sa vertu ne sa force espandre.
- Quar je ne vuel mensonge prendre.

  Mais sa colour resamble jus

  De poreaz, et est per dessus

  De leu en leu a or goutée
- 552 Si com porpre d'or estelée.

<sup>524</sup> quil — 526 oscurs — 530 maintes humaines — 543 donner — 545 vertus — 547 vertus — 548 ce n.

## XV. De la Blande.

Li lapidaire me commande
Qu'um petit die de la blande.
C'est pierre qui n'est pas malvaise,
Et si naist en la terre d'Aise.
A color de sarde se trait;
Mais quar le livre ne retrait
De sa force ne tant ne quant,
For ce m'en vuel je taire atant.

#### XVI. De Ebesto.

Ebesto trovons en Archide,
Pierre est gaires ne nos aïde.
Color hat en guise de fer.
564 Qui bien le voudroit eschauser
Jamais estainte ne seroit
Ne sa color ne guerpiroit.
De li ne vos vuel plus descrivre,
568 Quar plus n'en ai trové ou livre.

## XVII. De la Jacincte.

Après ceste pierre despite
Vos sera jacincte descrite,
Quar ne le vuel pas metre arrieres.
572 Jacincte sont de trois manieres;
Mais li granat et li citrin
Sont assés meillor et plus fin.
Si grant vertu jacincte porte
Que les membres tient et conforte;
De tristor et de cuisençom
Et de malvese sospeçon
Garde jacincte, et bien conduit

555 Ceste p. — 556 Essi — 560 je manque — 561 archise — 563 fert — 568 trouer — 575 vertus — 579 bien manque, esduit

Ugo, and and Million Co.

| 126         | LIVRE I, PART. II, CHAP. II         |
|-------------|-------------------------------------|
| 580         | Celui qui l'ait et jor et nuit.     |
|             | Jacinctes est de tel maniere        |
|             | Que clers est et fait bele chiere   |
|             | Quant li airs est et clers et purs, |
| 584         | Et quant il pluet, si est oscurs.   |
|             | Tex est ses drois et sa nature      |
|             | Que dedans boche hat plus froidure  |
|             | Que il n'avroit en autre guise.     |
| <b>5</b> 88 | Fers ne aciers pas ne le brise,     |
|             | Mais des pieces de l'aÿmant         |
|             | Le puet on faire recreant.          |
|             | En jacincte ha riche juiel,         |
| 592         | Bien est digne d'estre en anel,     |
|             | Quar cil qui le porte sor soi       |
|             | Pendue au col ou en son doi         |
|             | Seürs puet estre, ce m'est vis,     |
| 596         | Par la terre et par le païs:        |
|             | Pestilance et corrupcion            |
|             | Ne autre tribulacion                |
|             | Ne li nuist por terre changier      |
| 600         | Ne por son païs estrangier;         |
|             | Et si hat si grant avantage         |
|             | Qu'a prou le tienent et a saige     |
|             | Si oste, et grant honour li font    |
| 604         | Et li presentent que il hont;       |
|             | Certes ice n'est mie fable:         |
|             | S'il quiert peticion regnable,      |
|             | Ja ne li sera escondite             |
| 608         | Ne veée ne contredite.              |
|             | En Ethyope sont trové               |
|             | Li riche jacinte esprové.           |
|             | •                                   |

# XVIII. De l'Ametiste.

De celidoine vous deïsse 612 Premier qu'autre chose feïsse ;

581 Jacinte — 586 boche manque — 589 Mas des pierre — 592 iuial — 603 Si loste — 604 prente — 608 vee — 609 trouee — 610 riches — Rubr. Del celidoine

Mais de celi dirai ainçois Qui hat grant mestier as Englois Et a maintes gens qui s'enivrent

- 616 Et par vin de sens se delivrent;
  La pierre est nommée ametiste,
  N'est pas trop grant ne trop petite,
  De coulor samble le florete
- 620 Que nos apelons violete.

  Tex i ha qui de blanchor traient,

  Et ce ne cui je que il haient

  Tant de vertu com li autre hont.
- 624 D'Ynde viennent bel com il sont.

  A tote yvrace sont contraire,

  Mais por ce ne les prise on gaire

  C'on les trove a si bon marchié.
- 628 Ne fussent pais a tel meschié
  Si nulz en costat trente solz;
  Et por ce est cil monde folz
  Que il ne le prise une maille;
- 632 Por ce ne cuide que riens vaille C'on le puet si tost eslegier Et havoir en si de legier.

#### XIX. De la Celidoine.

- La celidoine qui tant vaut,

  (Se tote beautez li defaut
  Force et vertu en li habunde),
  Trovons nous ou cors de l'harunde.
  Bien ha l'arunde mort deserte
  Por ce que tost soit descoverte
- La vertu que la pierre porte,

  Qui mains desconseilliés conforte.

  Maintes pierres de grant beauté
- Passe ceste par sa bonté.

  Il en i ha de deus manieres,

620 violate — 621 il — 622 ne manque — 629 costat .I. sulz — 633 sis t. alegie — 642 Que — 645 il

| 128 | LIVRE I, PART. II, CHAP. 111         |
|-----|--------------------------------------|
|     | Mont les devons tot havoir chieres,  |
|     | Ce nos font cil sage homme croire:   |
| 648 | Li une est rosse, l'autre noire.     |
|     | La rosse oste par som pooir          |
|     | Le mal qui la gent fait cheoir       |
| 652 | Quant la lune est tendre et novelle; |
|     | Celui qui hat folle cervelle         |
|     | Garist et oste de la raige;          |
|     | De langor jete et de malage          |
| 656 | Celui qui est de lui portans,        |
|     | Et se cil n'est bien acointans       |
|     | Et de paroles entremis,              |
|     | Tantost l'en ha en voie mis:         |
| 660 | Plaisant le fait, ce dist la lettre. |
|     | Mais il convient la pierre metre     |
|     | En drap de lin soutil et tendre      |
|     | Et a som braç seniestre pendre.      |
| 664 | La noire n'estuet autrement          |
|     | Porter, mais ainsi faitement         |
|     | Comme la rosse sa compaigne.         |
| 668 | Tant i prent et tant i gaaigne       |
|     | Cil qui la noire puet havoir,        |
|     | Quar li livres nos dist de voir      |
|     | Que cil ne commence besoigne         |
|     | Que parfatement ne l'en doigne,      |
| 672 | Ne ja n'enprendra nul afaire         |
|     | Que tot ne li faise a chief traire.  |
|     | Les manesses des rois abesse,        |
|     | Ires et maltalans apaise.            |
| 676 | De l'aigue ou la pierre est lavée    |
|     | Puet mont bien estre enluminée       |
|     | La veüe, s'on l'en lavoit,           |
|     | A celui qui pas bien ne voit.        |
|     | Et si ha vertu plus estrange:        |
| 680 | S'en un drap de lin ou de lange      |
|     | Volés ceste pierre poser,            |

650 que, creoir — 666 T. il pr. et t. il g. — 670 Qui — 672 Qui — 673 manesse — 674 apace — 679 vertus

La fievre fait areposer;
Plus remaint et sains et joious
Cil qui devant estoit fievrouz.
De maintes autres granz dolors
Qui sont de malvaises humorz
Et font venir homme en destorz
Fait ceste pierre grand secors.

XX. De la Galgate. En Engleterre la lontaigne Naist une pierre mont certainne, Qui a galgate a son droit nom, Noire et claire et de grand renom. 692 Plusches et palles a li traist Quant ele est eschaufée, et fait Grant merveille contre nature: 696 En l'aigue esprent de grant ardure, En l'oile refroide et estaint, Et tote sa chalour restraint. Grant mestier nos ha en fisique: 700 Bien puet garir un ydropique; L'aigue dont la pierre est lavée Tient le dent qui loche serrée; A feme qu'ist de sa coutume Qui de la poudre se parfume 704 Done remede isnelement. Ce sachiés tot certainement. Dou grant mal fait garir li funs Celui qui le reçoit geunz. 708 Totes males bestes enchace: Deable n'ait pooir que face Mal ne paour ne vilenie, Ne mostre pas de felonie, 712 Ne pooir n'ait qu'il se combate

Vers celui qui porte galgate.

691 Qui a nom, le reste manque — 699 Grans mestre — 700 gari — 703 f. cui d. — 710 qui — 712 felonier

Menison garist et estanche.

716 Et enfleüre qu'est sor hanche Fait abassier isnelement. Nunlz ne puet faire enchantement Ne charme la ou ele soit.

720 Ne ja feme n'ert par destroit Ne par force despucelée Sur cui ceste pierre ert posée, Qu'ele deffent virginité,

724 Foy et droiture et loiauté. La feme qui l'aigue bevret Ou la pierre geü havroit Est de son affaire au dessus:

728 Ja ne le convient crier plus S'ele est d'anfanter en peril, Quar tost a fait ou fille ou fil.

## XXI. De la Manete.

Savoir vos faz ici l'apreste

732 De la force de la manete,
Qui de Tracoine et d'Ynde vient;
Fers resamble, bien m'en sovient.
La pierre et le fer ele atraist

736 Ainsi com li aÿmant fait.
C'est une pierre que molt aimment
Enchanteour, et si recleimment
Sa grant vertu, por ce qu'il pruevent

740 La grant force que il i truevent.
Circés, qui tant d'engin savoit,
Qui les hommes transfiguroit,
Esprova maint espirement

744 Par ceste pierre apertement.
Quand cil de la contrée sorent
La manete, mont plus chier l'orent.
Merveilles en puet on ovrer:

745 Venison — 747 abassie — 720 pas - 722 poser — 723 virginiter — 724 loiauter — *Rubr*. menate — 732 menate — 739 vertus — 746 menate

- 748 Qui sa fame vuet esprover Se ele est prode femme ou non (Ne dirai je ne o ne non), Li mete en dormant sor le chief;
- 752 Que s'ele ha fait par son pechié La felonnie d'avoutire, A une part dou lit se tire Et se lasse cheoir sans fainte,
- 756 Ainsi com ele estoit empainte; Mais cele qui n'ait point de corpe Ne chiet, ne buiche ne n'achoppe: En dormant son mari embrace
- 760 Et de ses bras l'estraint et lace: Mais cele qui ha fat folour Chiet en dormant por la puor Qui de la pierre saut et vient;
- 764 Tote ceste puor avient Por mostrer le pechié celi Cui l'ordure tant embelli. Qui de la magnete feroit
- 768 La poudre, et puis la jeteroit Desor le charbon alumé, Si que s'en fussent parfumé Cil qui a la table seront,
- 772 Ja plus demourer n'i feront, Ains s'osteront tot de la table Et fuiront com se li diauble Les heüssent affolatiz;
- 776 Qui lors est en barat soutilz Puet prandre robes et viande Que ja n'iert nunlz qui li deffende. Dames a lor mariz acorde.
- 780 Amans et amies concorde. Gracious et amonestant Fait son seignour et bien estant, De bel parler grace li donne

9

<sup>749</sup> Sele — 765 pechier — 767 magnate — 769 alumer — 770 parfumer - 771 Si quil — 772 d. nil — 774 f. se c. l. — 776 soutil PANNIER, Lapidaire.

784 Et d'acointance bele et bone.

La poudre ou most garist et sainne
L'idropique, bien li est sainne;
Et si puet bien garir arsure.

788 Tex est sa loi et sa nature.

## XXII. Del Coral.

Del coral me convient descrivre Ce que j'en hai trové ou livre. Coral, ce savons sans doubtance,

792 Est vert, une longue substance
Qui en mer croist et en mer vient
Et pres des grans roches se tient.
Cil qui pensent comment en haient

796 A lor engins de mer l'estrayent;
Fors de la mer tost aperist.
Li ars le serre et endurcist,
Color vert en vermel li mue

Et sa nature li remue.

Li maistre dient et li sage

Que de tempeste ne d'orage

Ne reçoit cil perte ne mal

Qui sor li porte le coral.

Tempeste n'ait pouoir que viegne
En champ, n'en meson, ne en vigne
Ou ha coral, ançois s'en fuit.

808 Coral multeplie le fruit
De la contrée ou on le gete;
Les deables chace et degete
Et fantosmes qui de nuit vont.

Cil qui de coral garni sont
Comencent bien et bien fenissent
Lor besoigne ains qu'il la guerpissent.

790 ha trouer—795 quil — 805 qui — 807 c. anuis - 812 quil — 814 besoignes, lor

### XXIII. De la Corneline.

Pas ne me poise ne anuie

Ainçois me plaist que me deduie
En raconter la medecine
Qu'on puet faire de corneline.
Se tot est de colour oscure,
Por ce mains, ce dist l'escripture,
Ne le doit on moins havoir chiere,
Quar la pierre est de tel maniere
Apaisier seut ire et corrouz;

824 A petit enfant qui est rouz
Est bone, et a tote enfleüre;
Et si restraint de sa nature
Tot sanc qui de cors se depart,

828 Ou soit de plaie ou d'autre part.

## XXIV. De l'Echite.

Ne doit on pas estre encombrés
D'echite, se cil est membrés.
Sa proesce bien le desert,

Que maintes prodes femmez sert
Et mains autres ha bien serviz.
Ceste pierre ne tient pas vilz
L'aigle qui si loin le vat querre:

En son ni le boute et enserre,

836 En son ni le boute et enserre,
Que mescheance ne li toille
Ses pucins, dont son cuer se doille.
Par dedens le cors de l'echite

840 Ha une pierre mont petite,
Ausi com s'ele estoit enceinte;
Par ce devons croire sans fainte
Que la pierre sor totes vaille

844 A feme qui d'anfant travaille:

Distriction for sens

<sup>822</sup> de chiere m. — 823 seut manque — 824 Et p. — 825 totes — 830 echise — 838 pucis — 839 de lachysce — 840 petites

A desmesure la conforte, Qui au senestre bras le porte, Son seignor de povreté traist,

Amant et amerouz le fait,
Victoire li otroie et done
Et renommée bele et bone.
Enlant qui le portent sont tuit

852 Saint et sauf et plaint de deduit.

De la maladie vilainne
Garist, ce est chose certainne.
S'aucuns te cuide empoisonner

856 Et tu le vuelles esprover,
Celui dont has male novelle
Feras mangier a t'escuelle,
L'echite metras sor la table:

860 Et se cil est vers toi corpable,
Ja tant ne se savra pener
Que il puist le morsel mener
Outre son col; si la pierre ostes,

864 Il mangerat sans grans semostes. En rive de mer est trovée, Et comme ponce est colorée; Et el nid des aygles le troevent

868 Ou en Perse cil qui l'esproevent.

#### XXV. Del Charboucle.

Totes autres pierres sormonte, Si que le livre me raconte, Li charboucle de resplandour;

Mais de bonté et de valour
I ha de tex qui vaillent plus,
Mais de clarté vient au dessus.
Ce dient cil qui de son nom

Font veraie exposicion

Que de charbon est son non pris

<sup>845</sup> d. celu: c. — 847 poureter — 849 li d. et o. — 851 tuiz — 852 deduis — 859 Le chysce — 860 Et manque — 861 se manque — 863 oste — 872 bonter — 873 II — 877 charboucle

Qui est enlumés et espris. Trois manieres, ce dist fisique, En puet on trover en Aufrique.

880

884

888

## XXVI. De la Ligure.

Es flancs de la lince cerviere
Naist pierre de bonne maniere:
Li maistre l'apellent ligure.
Ceste pierre est de tel nature
Que del ventre oste la dolour,
Et fait recovrer la colour
A ces qui l'ont de tot perdue
Quel il hont enterine eüe.

### XXVII. De la Selenite.

Bien doit estre en romans escrite La grant vertus de selenite, Qui a color vert et luisant. 892 Et quant la lune est en croissant, Lors croist la pierre sans atendre, Et quand descroit si devient moindre, Ausi com se dolour heüst 896 De la lune qui descrehust: Por ce est apelée sainte. Bien se puet d'amour deporter 900 Qui selenite vuet porter. Par li sont maintes fois gari Li ptisique qui sont tairi. A chascun vaut et a chascune 904 Qui le porte el crois de la lune.

881 lines ceuieres - 888 Quant - 893 la lune

## XXVIII. De la Gagatromée.

Cil qui porte gagatromée
Doit estre de grant renommée.
Elle naist ou regne de Perse,
908 Et si est de color diverse
Tachie com pel de chevrel.
Cil qui l'a puet a son avel
Tous ses anemis menacier,
912 Par mer et par terre chacier.
Ses malvoillans segurs deffie
Cil qui en tel pierre se fie.
Hercules maint perils passa
916 Par ceste pierre qu'il porta.

#### XXIX. De la Ceraune.

Quant li vens demaine grant rage
Por la tempeste et por l'orage,
Et les nues, qu'en haut tormentent,
920 Fierent, esclatent et estonent

Por la foudre qui s'en depart,
Une pierre del ciel depart,
Ceraune est par droit apelée:

924 Por la foudre est ansi nommée.
Ceraune, ce dient li sage,
Ce est foudre en nostre langage.
Ja de foudre ni de tempeste

928 N'avrat contraire ne moleste En borc, en chaistel ne en ville, Ne ja n'iert noiés en navile, Ne foudre sor lui ne ferra,

932 Qui ceraune caste terra.

De pleit tenir otroie gloire

Et en bataille la victoire;

907 parse — 909 c. pied de cheual — 910 p. bien a s. — 914 se fiert — 916 qui p. — 920  $rime\ fausse$  — 923 por — 924 apelee — 925 Ceraine — 932 ceraine caste serait

Fait li ceraune sans chalonge. 936 De devers Engleterre vienent Cil qui color de cristal tiennent. Mais plus luisent et resplandissent

Celles qui d'Espaigne nos issent. 940

## XXX. De Helyotropia.

Une pierre qui fait merveilles, Onques n'oïstes les pareilles, Hat nom elyotropia:

- Vertu et force trop i hat. 944 Qui le met en l'aigue, si change Le solel en color estrange, Puis après fait l'aigue bolir,
- Et movoir et en haut saillir. 948 Honor done et bon los atrait, Et bone amour; après si fait Saint et alegre son seignor
- Et long tans vivre a grant honor. 952 Ceste pierre venin estraint Et sanc par sa force restraint. Nunz ne puet celui decepvoir
- Qui le porte, jel sai de voir, 956 Tant de grace li abandonne Li sires qui toz les biens donne. De plus grant chose s'entremet
- La pierre, quar cil qui le met 960 Avoec l'erbe qui ha son nom Et face sur beneïson, Dedans son poing close la tiegne,
- 964 Quel part que vuet si aille et viegne, Que ja n'iert trovés ne veüz Ne por nunl home cogneüz. Bien porroit s'amie embracier

936 ceraine - Rubr. helyotropis - 943 elyotropis - 944 il - 956 sca - 964 qui - 966 nunlz - 967 embracie

968 Cil qui le porroet porchacier
Et baisier malgré tot le monde.
En Ethyope plus habunde,
Et envers Chypre et en Aufrique,
972 Ce trovons escript en fisique.

Chiere doit estre et redoubtée.

Vers est et de vermel goutée.

### XXXI. De la Gerachite.

Gerachite louer m'estuet

976 Et dire ce que faire puet;
Grant vertu hat, se tote est noire.
Car l'escripture nos fait croire
Qui lave sa bouche et ses dens

980 Et puis met la pierre dedens Deviner puet ce qu'altre panse De li, ja n'i avrat deffense, Ne feme ne le puet desdire,

984 S'amor ne son cors escondire. Ceste piere tot enclinés, Vos qui por amor ne finés, Quar ceste porte la corone

988 Qui amis et amie done.
Cil qui la pierre bien esprovent
Quierent dou miel tant qu'il en trovent,
Puis se despoillent et s'en oignent:

992 N'avront ja pooir que les poignent Mosches, ne mal ne lor feront; Si l'ostent si les carseront Ansi les font et essaillir

996 Et en plusor leuz sanc saillir.

# LV. De l'Epythiste.

En la contrée de Chorinte Naist epythiste qui est cincte De color vermeille et luisant.

968 porchacie — 973 Cherie — 980 la p. en sa boche — 984 Samors — 993-6 ces trois vers sont altérés

1000 Reffroidir fait l'aigue boillant;
En cuitures ou on la tient
Annuis ne contraire ne vient
D'oiseauz, de talpes, ne de bestez,

Ne de foudre, ne de tempestes.

Ne ja ne sentrat batement
Cil qui le porte chastement.
Au solel luist et resplandist.

1008 Et feus por le solel en ist.
Son seignor garde de hahir,
Que nunz ne le puet envaïr.
Nunz ne doit porter a nul feur

1012 La pierre mais en droit son cuer.

#### XXXIII. De l'Amatiste.

Amatiste grans los desert Qui tantes creaturez sert. Les ex oscurs sovent esclaire,

1016 Et qui le destrempe de glaire
D'oef, et de vin, et de migraine,
A iceux est et bone et saine
Qui par la bouche font escume,

1020 Tex est sa lois et sa costume.

Enfleure restraint et saine,

Le sanc estanche et tient en veine,

Plaies restraint et menisons

1024 Et le mors des serpens felons, Qui boit l'aigue ou ele est lavée. Ainsi com fers est colorée Ou comme rose, et vient d'Aufrique

1028 Et d'Arrabe, ce dist fisique.

### XXXIV. De la Mede.

Mede de Mediens est dite, Qui ert après ceste descrite.

1004 tempeste - Rubr. et 1012 amatiste est pour hematite

Charge to Mesonale

Noire est la pierre sans mensonge.

Amée doit estre ou haïe,

Quant puet doner et mort et vie.

## XXXV. Del Cristal.

Ne vuel pas lessier a estal

1048 Que je ne die del cristal.

Nature ha et color de glace;

Nunlz ne doubtoit que feu ne faice
Qui au rais dou solest le met.

1052 La nourice qui s'entremet
D'avoir cristal et mel ensemble
En ses memelles lait assamble.

# XXXVI. De la Gaglatride.

Gaglatride hat colour de cendre,

Mais por ce n'est sa valor mendre.
Si toute est sa colour cendrouse
Sa force est grant et vertuose.
De lait est norrice atemprée

Quant le boit a moust destemprée

1035 filz — 1037 Garist, pontaise — 1047 pais — 1053 Du sel cr. — 1055 colon

Après le baing davant maingier : Ansi vaut mieux, au mien jugier. Qui le vuet loier a la cuisse De feme qui tost ne se puisse

De feme qui tost ne se puisse
Delivrer, tanstost iert delivre.
Tote joie ha, ce dit le livre,
Et tous biens, ce dient li sage,
Qui le porte de bon corage.

Ceste pierre envoie Nillus,
Uns fleuves, et Aceolus.
Batus done savour de lait.

1072 Liés doist estre quiconque l'ait.

#### XXXVII. De l'Orite.

Orites hat forme reonde Et colour neire; en li habunde Beautez, se tot ha color brune.

Tel force n'a mie chascune,
 Quar tous mors de beste salvage,
 De vivre ou de chien qui enrage
 Ne puet cil prisier une vivre

1080 Qui destrempe d'oile d'olive L'orite vert, et sus le mors Le met, s'en ist le venin fors.

Orite i hat d'autre maniere.

1084 Tachie est de blanc la mains chiere, Et facinate; et si deffend Feme que n'encharge d'enfant; Et s'ele hat ansois enchargié,

1088 La pierre l'a tost deschargié.

Ceste pierre est bone aus nonainz
Et a maintes autres putains
Qui vuelent de lor rains oevrer

1092 Non pas por enfant recovrer, Ainçois emprises de l'ardure

1062 jugie — 1069 enuoia tullus — 1070 Ung fleuue — 1073 Olite — 1074 vaire — 1079 prisie — 1083 il — 1084 Tachies — 1086 quelle — 1093 e. dardure

De couvoitise et de luxure ; Por argent livrent a mechié

1096 Lor cors, et font mortel pechié.

# XXXVIII. De la Liparée.

De la pierre qui liparée Est par son droit non apelée Ne puet grant profit avenir, Fors que tant qu'ele fait ven

Fors que tant qu'ele fait venir
Biches et cers, ou qu'ele soit,
Et porcs et dains par fin destroit;
A cex qui font chace est mont bone;

1104 Venoison de legier lor done;

1104 Venoison de legier lor done : Ne lor convient fors les rois tendre, Quar la pierre les fait tous prandre.

## XXXIX. De l'Obtalmius.

Obtalmius les ex esclaire

1108 Et les deffant de tot contraire,
D'ongle, de toile, et de la maille;
Ne sçai pierre qui tant lor vaille.
Cil qui ceste pierre havoir puet,

1112 Aut avuecque quel part il vuet : Se il la tient close en son poing, N'iert ja veüz ne pres ne loig, Ne cogneüz, je n'en dout mie.

1116 Et se il hat mignote amie
Bien se puet de li aaisier
Et d'acoler et de baisier.
Par ceste pierre prendre suelent

1120 Li larron tot ce que il vuellent.

1095 mechier — 1096 pechier — 1097 De la liparee qui l. — 1100 t. fait que le v. — 1103 mont manque — 1106 fait manque — 1107 Obtamius — 1112 auoingne — 1113 point — 1117 aiaisier

#### XL. De la Pantoire.

Pantoire est de color diverse, Qu'ele est noire, vermelle ou perse, Ou vers, ou jaune, ou bloie, ou ynde. Ele vient de la terre d'Ynde. Qui le met en ses ex devant

Qui le met en ses ex devant
Au main ançois solel levant,
Ja tot le jor n'iert sormontez

Ne par ses anemis dontez.

1124

1136

XLI. De la Calcofanum.

Calcofanum hat color noire.

Nostre maistre nos font acroire
Que la vois esclaire et conforte

De celui qui sor lui le porte,
Ne ja ne porra enrouïr;
Ces et celes fait esjoiir
Et deporter qui le chant oient;

XLII. De la Malaquite.

Tot le loent qui que il soient.

Malaquite garde et deffant
Par sa force que li aufant
Ne soient bleciez ne malmis,

1140 Sor cui il est posez et mis;
De mal les garde et de dolor,
Et esmeraude est de color.
De la terre des Arraboiz

1144 Vient la pierre, n'est pas gaboiz.

1124 Et v. — 1125 m. enfes ex — 1128 doubtez — 1135 Os de porte

## XLIII. De la Cegolite.

Cegolites a droit resemble Nois d'olive, si com moi samble. Sa force n'est mie des mains:

1148 Se cil qui hat la pierre es rains Le boit en aigue destemprée, Tant est sa nature trempée Que la pierre desrompt et quasse :

1152 Par mi l'orine s'en trespasse.

## XLIV. - Dou Pirite.

Pirites ha bloie color,
Si nel tenés pas a folor:
La main celui art et detraint
Qui en son poig forment l'estraint;
Tant simplement tenir le doit
Cil qui cuire ne se voudroit.

# XLV. — De la Dyonise.

Dyonise est clere et luisant,

N'est pas engresse ne ardant.
Goutée est de gotes vermeilles.
En l'aigue fat faire merveilles:
Odour de vin li done et rent;

1164 Et se cil qui est yvres sent L'odour, si est desenyvrés Et de l'ivresse delivrés. Ci fait Nature le contraire :

1168 Quar li vins suet yvrece atraire,
Por odor de vin se delivrent
Cil qui tant boivent qu'il s'enyvrent.

Explicit li Lapidaire.

1145 Cegolite — 1152 mil — 1164 ce, qui manque — 1168 Qu. vin qui s. yures a.

#### CHAPITRE IV.

### LAPIDAIRE DE CAMBRIDGE 1.

### I. L'Aïmant.

En Indie la plus luntaine Sunt la gent ki od lur peine Troevent les pieres d'aïmanz.

- Petites sunt, ne gueres granz,
  Si grosses cume nuiz coldrines,
  Kar il les trovent enz es mines
  Lau l'en trove les metals
- 8 L'or, le quivre, les cristals.
  Cume cristal est lur clarur,
  Cum ruil de fer est lur culur.
  El est si dure que ne crient
- 12 Martel de fer alkes ne nient.
  Quant il la volent depecier,
  El sanc de buc le funt plungier
  Et puis la metent sur l'enclume;
- Dunc brise, çoe est sa custume.
   Cestes pieres ont mestier
   As autres pieres entalier.
   Une altre piere d'aïmant
- En Arabie li païsant
  Trovent plus grant et plus plenire,
  Mes n'est pas de ceste manire :
  Sanz sanc se laisse bin briser
- 24 A maillet de fer u d'acier;
  De la premere ad la clarur,
  Mais el n'est pas de sa valur,
  Ja seit çoe qu'ele seit plus granz;

¹ Les titres des paragraphes ne sont pas dans le manuscrit. ⁴ Ici et au début de chaque paragraphe la capitale initiale manque — 10 Cume — 11 qui — 12 ne niert — 19 Un a. — 26 ele

- 28 La premere est plus vaillant.
  Tierce maniere d'aïmant
  Troevent en Chypre marcheant.
  D'aïmant quarte manire
- 32 Troeve l'en en la miniere
  U est li fer ; de cele veine
  La traient une genz luinteine,
  Philipien sunt apelé,
- 36 Le num ne sai de lur cité.
   Une force ces pieres unt
   De traire fer; pareilles sunt
   Magnete: le fer traire solt,
- 40 Mais li daïmant li tolt.
  L'enchantere l'aime forment
  Quant l'ovre a sun tregetement.
  Kil porte quant il va cuchier
- Ja ne purra la nuit sungier.

  Le venim fuit, tolt la tençun,

  L'ire abat sulunc reisun,

  Les deevez cure et feit seins
- 48 Et fait les enemis luinteins.

  Ceste piere se volt fermer
  En or, u en argent porter;
  Porter se volt devers senestre.
- 52 Issi le m'enseignames mestre.

#### II. L'Achate.

D'achate nus cuvient parler
Et ses figures deviser.
Li livres dit tute premere
56 Fud ja trovée ceste piere
En un fluve ki si ot nun
Cum la piere numé avun.
El est neire cume carbun,
60 De blanc est ceinte d'environ.

En cez pieres meinte figure Suvent i trovent par nature, A la feie semblant de reis 64 U des dieus sarazinais: Sanz nule autre entailleüre Seials i trovent par nature. Ceste porta Pirrus li reis 68 En l'une main, en un des deis ; En ceste pire ot un seiel. Un Deu en guise de dunzel: Apollo numez esteit 72 Et une harpe es mains teneit. En l'espace de la piere, Devant Apollo et derire, Les nuef muses i estoient, 76 Grant joie par semblant fesoient, Par nature, nient par art: Entailleure n'i ad part. En Crete trovent païsant 80 Un cural de cest semblant: Veines i a ki semblent or. Mult preciose est en tresor. De l'entuche de la vuivre 84 Par ceste pire est huem delivre. En Inde de maintes manieres Trove l'uem de cestes pieres : Es unes ad bestes salvages, 88 Es autres reimes de boschages; De cestes dient li plusur Que seif estanchent par vigur,

Une en i ad ki flaire assez
Plus ke nuls myrres alumez;
Une autre i ad ki ad les mailles
Gume sanc sans tutes failles.

Li autre dient qu'unt mestier

Pur la veüe esclargier.

64 Ceste piere — 91 qui unt — 95 Un PANNIER, Lapidaire.

92

Cil ki l'achate sur li porte De force suvent se conforte; De grace est pleins et de saveir,

100 Bone colur a main et seir.

Ki la porte par saveir,

Plaisant a Deu le fait pur veir.

Par cestes Anchisiadès

104 Venqueit les perilz tut adès.

### III. L'Alectoire.

Dire vuil de l'allectorie, Quel force el ad et quel victorie. Quant li chapuns est chapunez

108 Et il ad ses treis anz passez,
Naist ceste pire enz la ventraille;
Mult vaut d'aveir sanz nule faille.
Quant li chapuns avra set anz.

112 La pire ert parcreüe et granz.

D'une feve ad la grossecce

E del cristal ad la blanchece.

Cil ki la porte n'iert vencuz

116 Ne en bataille confunduz.

Jadis li rei par cestes pieres

Veinqueient les batailles fieres;

Cil ki en eissil en aleient

120 Par ceste pire reveneient.

Ki en sa buche la tendra

Sanz seif irt, si grant ne l'avra.

Ki la tient entre ses den**z** 

124 La grace avra de tutes genz;
A la dame ad grant valur
Ki voelt pleisir a sun seignur.
Ki ces vertuz vuodra sentir

128 En sa buche l'estoet tenir.

98 forace — 100 c. e . — 101 et 102 intervertis — 115 niert ja v. — 11 reis

## IV. Le Jaspe.

Li livres dit ke mult sunt pires Jaspes, de diss e set manires. En mainte terre unt naissement:

- Meinte culur unt ensement.

  Mais cele de verte culur

  Tenuns pur tute la meillur

  E qui plus vertuz suelt aveir.
- L'ydropike par sun pueir
  Saine, et guarist le fievrus,
  De sun malage le fait blus.
  Mais chastement se voelt porter
- Et netement par nuit mener:

  E a la femme ki mel vad

  Mult li valt se sur sei l'ad.

  S'est consecrez, kil portera
- Puissans, amez de genz sera.
  Si cum dient, fantome tolt.
  En argent porter se volt.

# V. Le Saphir.

- Saphirs est bons et bauls en dei,
  148 Si l'aiment mult li plusur roi,
  Kar il est clers, et sa bealté
  Semble le ciel et sa clarté.
  En Libye eu unt une manire
- Ors d'un fluvie vient a terre, Li païsant le vunt la querre; Syrte le claiment li plusur;
- Kar il l'i trovent par chalur.En Mede trove l'en meillurs,Plus clers, de plus beles culurs.

Synchron Minnesolve

<sup>429</sup> ki — 435 que, suleit — 439 voleit — 440 par manque. — 454 vint — 455 Syrre — 456 l'i manque

Essalciés les ad nature :

- 160 Huem les apele par figure

  Les seinz de gemmes par bon dreit,

  Pur les vertuz que aveir deit:

  Le cors humain tient en vigur
- 164 E tuz ses menbres en valur.

  Ki la porte n'iert deceüz

  Ne par estranges ne par druz;

  Ne poet aveir nule poür.
- D'envie defent sun seignur,
  Ensi cum est testimoniez.
  De chartre gette les liez.
  Cil plaist a Deu ki chastement
- 172 Le porte sanz ordeiement.
  Pur pais faire est merveilluse;
  Sur tutes gemmes preciuse.
  Par cestui poet il bien oïr
- 176 D'un respuns quant deit venir.

  Les mals del cors defors guarist;

  Le chalt dedenz tost refreidist;

  Par vertuz seine les malanz;
- A lait triblé mult est vaillanz.

  Del chief a l'hume tolt dolur
  E destreint forment la suur.

  Mult fait la pire a preiser:
- 184 As oelz ad ele grant mestier;
  De la lengue tolt les vices:
  Del mal parler sunt tutens nices.
  Bien li comant que il net seit
- 188 Cil ki sur li porter la deit.

# V1. L'Émeraude.

De tutes riens veint la verdur Verte esmeralde en culur.

Li livres dit de cestes pieres Puet l'en truver duze manieres : 192 En Cithie sunt et en Bastraines, Meis coe sunt terres lungtaines; El Nil en ad mun escient, 196 Si cum li livres nus aprent; Encor en est d'altre manire Que l'en trove en la minire La u l'areim solent trover 200 En une terre d'ultre mer; El est techie del metal; Li livres dit que çoe est mal; Calcedonies puet l'en trover. Les plusurs nons lairuns ester. 204 De Cithie vienent les meillurs, Les plus cleres en culurs ; Coe est uns illes tut ruunt, Li griffun herbergié i sunt; 208 En cele terre ad une gent Kis assaillent mult suvent: Arimaspi sunt apelé, 212 Il n'unt qu'un oil en verité. Cil n'unt ne teste ne cerviz Mais k'un sul uil en mi le piz : Icestes pieres quant voleient Par engin tolir lur soleient. 216 El ad si clere la culur Que de l'air truble la luur; Soleil ne mue sa manire, Ne umbre, ne clere lumire. 220 En cele ki ad caveüre Ki bien l'esguarde par desure Puet l'en veeir tut ensement Cum en clere eve sun semblant. 224

203 Ce calcedoine - 224 sun uerbegrant

Neiruns en ot un mireur, Ki fud de Rume empereür;

Quant voleit veeir les melleies Que cil feiseient des espeies, 228 En sa piere reguardeit Et les melleies bien veeit. Mais mult valt plus icele piere 232 Ki est de tutes pars entiere. Quant l'en l'esguarde aukes suvent, Si en veit huem plus clerement. Ki la garde bien a anur, Ses aveirs crest al chief del tur. 236 Ki a sun col la portereit Respondre a tute gent purreit. Al col portée par raisun

240 As chaïs dune guarisun.
Si cum quidunt li plusur,
Cuntre tempeste ad grant valur.
Ki sa verdur velt bien guarder

En vin la cuvient a laver
E puis uindre d'olie d'olive,
Ki si seit verz cum une cive.

#### VII. Le Sardoine.

Li sardoines est numez,

248 Il est de dous nuns cumposez,
Çoe est d'oniche et de sardine.

En treis culurs fait un sul nun

252 Çoe dit li livres par raisun.
Juste le neir asiet le blanc,
Desure est ruge cume sanc.
Li maistre aferment par paroles

256 De cinc manires, es escoles,
Cil est li mildre par verté
U trois culurs rendent clarté;
Cum plus le trove l'en rerment

235 bien manque — 245 u. de o. — 247 sardoine — 231 En ces dous c. — 253 aseit — 259 reiment

Tant valt il mielz mun escient;
Cum plus est oscur et mielz valt.
A cire tuchier ne li chaut.
Ses vertuz ne sai numer;
Mais chastement se volt porter.
D'Ynde vienent cestes pieres;
En Arabye en ad regires.

#### VIII. L'Oniche.

Ki volt sungier en sun dormant,

Aveir tristur et poür grant,
L'oniche porte ensemble od sei
Al col pendu u en sun dei.
Tencir fait, ire multeplie,

De curuz sun seignur afie.
Ki a l'enfant al col la pent,
Saliver le fait durement.
De cestes troevent cinc manires;

276 D'Arabye, d'Inde sunt les pieres.

#### IX. Le Sarde.

De sarde revoluns parler,
Kar huem l'aporte d'ultre mer,
D'une terre, Sardonie ad nun,

280 Dunt ceste gemme ot sun nun.
La plus vil est des autres pieres;
Ruge est en tutes manires.
Nule vertu el n'ad en sei

284 Se tant nun, ki l'ad en sun dei,
Oniche ne li poet mal feire:
El est a ses vertuz cuntraire.
Li livres dit de cinc manires

288 Poet l'uem trover de cestes pieres.

263 De y. - 274 Saluer - 276 De a. - 283 ele

#### X. Le Crisolite.

Li clerc dient que crisolite Est preciose margarite. El ad le semblant de fin or. 292 Si est mult bele en tresor. Quant ele siet en fin or cler. Cum carbun deit restenceler. Quant vient en umbre, sa culur Trait un petit envers verdur. 296 Ki la porte od sei la nuit Tute poür de lui fuit, Kar sa force, coe m'est vis, 300 Justise les enemis. A senestre se velt porter Pur ces vertus bien esprover. El est mult clere, bele et chiere. 304 D'Ethiope nus vient la piere.

### XI. Le Béril.

D'Inde vienent li beril En meintes terres en eissil. C'est une piere preciose Pur esguarder, et merveilluse. 308 Quant l'en ruunde bien la fait, Coe semble sis angles i ait, Si cum li livres le descrit : 312 Un poi est pale, coe nus dit, Cum gute d'olie clere et fine, U si cum est eve marine. Ceste est, coe dient, bone gemme : 316 El est mult bone a oes a femme Ki voelt aveir par grant honur Tuz tens l'amur de sun seignur; E ki la porte netement,

304 De e. - 305 De i. - 315 Cest - 316 a ces

320 En honur creist, se joe ne ment,
D'une merveille ad en li part:
Ki bien l'estreint sa main en art;
E ki de l'eve u ele gist

324 Met en ses oelz de mal guarist;
E ki l'eve use chascun jur,
Del feie li tot la dulur.
Li maistre dient noef manieres

328 Puet l'en trover de cestes pieres.

# XII. - La Topaze.

De l'ille de Topaziun Ad la topace pris sun nun. C'est une gemme merveilluse. Sa culur est moult preciuse;

332 Sa culur est moult preciuse;

Tant par est et clere et fine
Par pou que n'est a l'or vesine
En Arabie la trove l'un

336 En l'ille de Topaziun.

De dous manieres en i a

La, dunt eles vienent ça.

Quant l'en la trove plus rerment,

340 Adunc vaut mielz, mun escient.
Quant la chaldire bien buldrat,
Ki ceste piere i geterat
En pais la metreit l'un veiant,

344 Cum s'i getast eve curant. Se li livres ne nus ment, Ceste piere la lime sent.

# XIII. - Le Crisopasse.

Li crisopasse est merveillus,

Par sa color est precius:

Seit galne, purpre, que que seit,

Cum jus de poriums estre deit.

De gutes d'or est degutez.

324 ces - 327 dien - 328 P. le tr. - - 349 Veit, qui que

352 De ses vertuz rien ne savrez:
Li livres n'en recunte rien,
E joe m'en garderai tres bien
Que joe nule rien n'i metrai
356 Se çoe non ke joe troverai.
D'Inde vient iceste piere,
Tute est sule sa manire.

## XIV. - La Jacinthe.

Jagunces sunt de trois manires, 360 D'Ethiope vienent les pieres : L'une est grenete, autre blanchace, La tierce est clere cume glace. Unes vertus, unes buntez 364 Unt eles totes trois assez: Fuient malvaises suspecions, Tristurs, males envasions, Coe nus retraist uns sages hom, 368 De pieres savoit la raisun. La granate a ruge colur, Rerment la trovent li plusur; E l'autre est galne blanchace, Ensemble o l'air mue sa face : 372 Quant li ciels est et bel et cler Ele de clarté si est per ; Quant il est oscurs et cuvert 376 Adonkes sa clarté repert. Ki en sa buche la tendra Plus freiz en iert quant il vudra. L'une de trois, la blanche, est pale, 380 Un poi des autres est plus sale, E venée la troverez

384 Un petitet de purpre flur;

Nature mist en lor culur

354 gardai - 357 De i. - 360 De e. - 361 gr.laltre bl. - 384 pupre

Quant vos tres bien l'esguarderez.

Se par savoir nes egardez De lor colur riens ne savrez. Si dures sunt ke n'ont peor De l'engin a l'entailleor, Fors des picetes d'aïmant Dunt nus parlames ci devant.

Quel ke l'en velt port l'en o sei

Al col pendu u a son doi,

392 Si puet aler seürement Par tot le munt a son talent, E ja n'iert nul ke mal li face.

388

396 En tutes terres avra grace; De celui ki l'hebergera Avra tot quanke il vodra: S'il demande resnablement,

N'i avra contretenement. 400

## XV. L'A méthyste.

Li amatiste est en colur Purpre com est viole flur Ou si cum est gute de vin : De rose trait vers le porprin.

404 Une en i a d'altre colur, Purpre, pale et en blanchor. Inde, ki est mere des pieres,

Nos en tramet de cinc manires. 408 Cist est legiers pur entaillier, E contre ivresce a grand mestier. Se rerment se laissast trover

Hum l'en deust mult plus amer, 412 Mais trop en est a desmesure: Pur çoe n'en a l'en gueres cure.

 $386~\mathrm{sauerez} - 395~\mathrm{niert}$  mal q.  $-400~\mathrm{contretenent}$  -  $402~\mathrm{pupre}$  -  $410~\mathrm{encontre}$  -  $412~\mathrm{dust} - 414~\mathrm{ne}$  a len

### XVI. La Chélidoine.

De celidoine parlerons, 416 E ses vertuz reconterons. Icele porte l'arundele; Bone est, si n'est gueres bele; Entre les cleres par raisun 420 De clarté ne doit avoir non: Mult est de povre figure, Mais bone est a demesure. Il en i a de dous manires. 424 Ruges et noires sunt ces pieres. L'arunde est digne de murir Ou tel tresor soleit gisir. La ruge est bone a passion 428 Ki l'ume prent par luneison: Les mals garist tot ensement Qui l'ome tiennent lungement; E ki la porte en un drapel De lin ki soit et net et bel, 432 E puis enclos en l'almenere Devers la coste senestrire. A multe gent le fait plaisir, Grace et bien li fait venir. 436 Si se revoet li noir porter, En drap de lin enveloper. E en l'almenere ensement Ensi com sa compaigne pent; 440 Çoe gart ke en galne almenire Soit portée iceste piere : Donc poet manaces contrester, 444 Ire de roi amesurer. En ces vertuz ne dutez rien, Enz en ses mains concluit le hien.

428 lune pr. - 439 lalmere - 447 ki manque

E ki de l'eve ou ele gist

Leve ses ielz, de mal garist.

De fievres garist ensement

Malade ki al col la pent,

Et garist de males humurs

452 Cels ki le portent les plusors.

### XVII. Le Jayet.

De gaiet de dous manires Trove l'en, de neires pieres. En Lice va l'en l'une querre,

- 456 L'autre aportent d'Engleterre.
  Cil d'Engleterre luist assez,
  Legiers est, de noir culurez;
  Quant en l'eschaufe, k'il est chaut,
- A soi trait les pailles en halt.

  Kil velt ardoir et alumer,

  De l'eve le covient laver;

  D'oile d'olive, quant voldrez,
- Ki gute a entre char et quir
  Ceste est bone a li garir.
  L'eve dont l'en l'a fait laver
- Les denz lochanz fait afermer.

  La femme ki ne poet avoir

  Le mal de flors a son voloir,

  Enfumez l'en, tost en garra,
- 472 Li mals de flors li reviendra.
  Li fums de li mult est bons
  A cil ki chiet des passions.
  Li livres dit, n'est mie fable.
- 476 Ceste est contraire al diable. Ki a le ventrail reversé Si il en boit tot est sané. En eve doit trois jorz gesir
- 480 Pur femme ki mel vad garir:

448 Lieue — 451 hunurs — 452 Cel ki les porte — 458 L. e e d. — 459 Qu. len e. — 473 Li fu — 475 fables — 476 diables

Olginary & Messal I

Si tost cum ele en usera Delivie de l'enfant sera.

### XVIII. - La Magnète.

De la magnete vos dirruns 484 Tost coe ke nos en troveruns. Li Trogodite ont une terre Ou l'en va la magnete querre; En Inde, la mere des pieres, N'en a nule de ces manires. 488 De clarté n'a nule valor. De ruil de fer a la color. E puis ke dire le vos doi. 492 Le fer par force tire a soi. Deendor, ki premirement Jadis uvra d'enchantement, Iceste piere mult ama 496 E mainte foiz bien en uvra. Enprès lui Circe la senée D'enchantement fu renomée ; En Mede essauça ceste piere, 500 E ses vertuz et sa manire. Ki de sa femme a suspecon Qu'ele face autri se bien non Iceste piere li metra 504 Desoz son chief quant dormira: Se ele est nete de mesfait, Vers son seignor mult tost se trait, Si le requirt tot en dormant 508 Que solt avoir quant est veillant; S'ele a entechement de mal

Del crime dont irt tant celée

512

E d'avoltire criminal,

496 en manque - 497 cute - 502 f. a a. - 512 la manque

Hors del lit chiet ensement

Com l'en la botast durement:

Par ceste piere iert provée. Leres ki velt aler embler 516 Iceste piere doit porter: Com entré iert enz es maisons, Del feu prenge vis charbons, Par la maisons mete par leus 520 Et si en face petiz feus; Puis i metra de ceste piere La pudre pur faire fumire, Et tuit cil ki la sentiront 524 Fors de la maison s'en fuiront; Li leres donc seurement Les biens prendra, l'or et l'argent. La dame ki de sun seignor 528 Ne poet avoir la bone amor Se ceste piere al col li pent, Si l'amera mult chierement; Et ensement fait del seignor:

De sa femme lui rent l'amor. 532 Mult par est bone pur porter Pur grace d'hume recovrer. L'ydropike puet saner

Se en li done al mesgne user; 536 E des arsures, ki les a, Par cele piere tost guarra.

#### XVIII. Le Corail.

Del coral devons bien parler; Ce est une herbe de la mer. 540 Tant cum ele est en eve pure Come herbe creist sor piere dure; Quant est en terre en la gravire Tost endurcist, si devint piere. 544 En l'eve est vers, ouez merveille, Quant est dehors devint vermelle.

526 biens manque - 530 clerement

Coe dient cil ki l'ont portée K'ele est com arbruisel ramée;

548 Demi pié a, ne gaires plus, Quant l'ont de l'eve traite sus. Ki l'a sor lui tot son aé

552 Vivra toz tens en salveté. Zoroastres, uns sages huem, Disoit ke durement est buen. Metrodorus de lui l'escrist.

556 Uns auctors mervelos, et dist Qu'entre les oliviers est bons, En blé, en vignes, en maisons, Que ja en liu ou il sera

Fuldre, tempeste n'i charra; 560 Et multeplie durement Oile, frut, vin et furment. Des diables n'a pour

564 Ki l'a o soi ne nuit ne jor.

#### XX. L'Alabandine.

En Asie a une region Ki Alabande a a non; De la vient une piere fine 568 Que nos clamons alabandine. De sardine a la color; Sun pris ne sai ne sa valor. Ki de lui tienent jugement 572 Al jugier faillent mult sovent.

## XXI. La Cornaline.

Corneline est merveille oscure Cum est de char la laveure: Pur s'oscurté ne leirons rien Que nos n'en dions aucun bien. 576

568 alemandine - 570 sa manque - 574 de manque

Qui en son col ou en son dei
La portera ensemble o soi,
De granz biens mult bien l'asseure
580 Car en ses ires met mesure.
De que ke liu que li cura
Li sans, tres bien l'estanchera;
E a la femme a grant mestier
584 Ki de cest mal ad enconbrer.

#### XXII. L'Escarboucle.

Li escarbucles est mult chiers. Sor tutes gemmes clers et fiers. De la clarté del vif charbun A ceste piere pris son nun. 588 Kar ele est si reflamboiant Cum li charbuns de feu ardant. Par les gregois est apelée 592 Antrax, si est renomée. Nule clarté ne tenebror Ne li puet tolir sa clarur : Contre les euz art ensement 596 Cum fait li feus quant il esprent. De Libie vienent cestes pieres Par trois foiz et tres manires.

## XXIII. Le Ligure.

Ligurie est precieuse piere:

Sil pisse la luve cerviere
Cum autre beste rent urine,
Si devint piere clere et fine.
Quant a pissié si grate arrire,
Sil coevre bin de la gravire:
Ele set bien son escient
C'omes le querrent mult suvent;
Pur çoe le coevre par envie,

607 çoe manque
Pannier Lapidaire.

| 164         | LIVRE I, PART. II, CHAP.             |
|-------------|--------------------------------------|
| 608         | Ne velt ke l'en en truisse mie,      |
|             | Kar mult het humaine faiture         |
|             | La luve, et tote sa nature.          |
|             | Li bouns auctors Theofrastès         |
| 612         | Dit k'elettre semble pres:           |
|             | C'est une gemme clere et bele,       |
|             | Toz tens est en clarté novele.       |
|             | Une force ont, une valor,            |
| 616         | De pailes traire par vigor,          |
|             | Mais li ligurie est plus vaillanz:   |
|             | Mult tost guarist ventrailz duillanz |
|             | As gotes, as autres dolors           |
| 620         | Rent garisons par ses vigors.        |
|             | XXIV. L'Aétite.                      |
|             | Entre autres pieres preciuses        |
|             | Sunt les echites merveilluses.       |
|             | En la mer de Occeanun                |
| 624         | Ou en Perse la regiun                |
|             | Ou el ni d'aigle la querrez;         |
|             | En un des trois la troverez.         |
|             | Kar l'aigle en aliene terre          |
| 628         | Va ceste pierre mult loin querre,    |
|             | Puis en son ni la va poser           |
|             | Pur toz ses oiselez garder:          |
|             | Ja pur tant com el ni sera           |
| 632         | Uns des oisaus jus ne charra.        |
|             | Ceste piere est ruge muée.           |
|             | Pur çoe est echite nomée             |
|             | Qu'une autre piere a dedenz soi,     |
| 636         | Çoe dit li livre, et joe le croi.    |
|             | E a la femme est mult vaillant       |
|             | Ki va mel de son enfant :            |
|             | En la maison ou el sera              |
| <b>64</b> 0 | Ja femme n'i avortera,               |
|             | Ne mel nen ira longement,            |
|             |                                      |

618 uillanz — 635 Qun — 636 liures

Qui al senestrel lez l'apent. Ki sur lui l'a cil iert amez, Ses aveirs creist, il est sauvez

- 644 Ses aveirs creist, il est sauvez;
  Toz tens ses enemis sanz faille
  Vaint en toz lius et en bataille.
  Cil ki de passion charra
- 648 S'il l'a soz soi tost en garra; Et se vos avez suspeçon Que nus vos voille se bien non, Que il vos voille envenimer
- 652 Ou entochier ou afoler,
  Se vos esprover le volez
  Al disner le me semonez
  E puis pernez une escuele
- 656 Qui mult soit et bone et bele,
  De quel mangier ke vos vodroiz,
  La piere dedenz poseroiz:
  Se culpable est n'en gustera,
- Ja si grant peine n'i metra;
  La piere ostez, tot erralment
  En mangera hastivement.
  Dui jomel soloient porter
- 664 La piere dont m'oez parler : Nomé estoient a cel jor Li uns Pollux, l'autre Castor.

#### XXV. Le Sélénite.

Del silenite est bien droit

Ke nus en dions que ke soit.

Com herbe verz est sa colur,

De jaspe clere sa clarur.

Mult par est bone ceste piere,

72 Tote est leele sa manire.

Croist et descroist solonc la lune, En totes lunaisons chascune.

643 l'a manque — 644 Ces — 647 de manque, passions — 648 Kil — 632 en tocheer — 663 la solent — 672 sisle

Pur çoe qu'ele est de tel manire

676 Est apelée seinte piere.

Mult bone est sor soi a porter

Por amor d'omes recovrer.

A ces ke gisent en langor

E ki el piz ont la dolor
E a celz k'ont la meneison
Rent ceste piere guarison,
Mais ke si soit ke al croissant

684 La portent a lor col pendant.
Contre mainz mals est ses mestiers.
Li silenites est mult chiers.
Li livres dit k'en Perse naist,

688 E vos le croez se vos plaist.

### XXVI. La Gagatromée.

Gagatromé est une piere,
Ne sai la terre ou en la quiere:
Li livres n'en recunte rien,
692 Mentir ne voil, çoe sachoiz bien.
Li mestre dient, li asquant,
Qu'a pel de chevreul est semblant.
Cil ki sor lui la portera
696 Trestoz ses enemis vaintra,
Nel purront pas encontrester,
Fuiront par terres et par mer.
Par ceste piere Alcidès
700 Maint peril veinqui; après,

700 Maint peril veinqui; après, Un jor la lassa, çoe m'est vis : Ocis fu de ses enemis.

#### XXVII. Le Céraune.

Quant tuit li vent iréement
To4 En l'air combatent durement,
Et forment tone et foldre chiet.

686 Silentes - 687 dit manque - 693 dient manque - 702 ces

Pur l'ire Deu ki en haut siet. En guelke liu ke foldre fiere 708 Sanz faille chiet la bone piere Que ceraunes a a non; Issi la noment li Griffon: Ceraune a non en lor manire, 712 Latin l'apelent fuldre piere. Pur peu ne semble cristal. La fuldre ne li fera mal Ki la porte chatement: E en toz leus tot ensement 716 E en champ e en maison Ou ceste piere irt par non Ja nule fuldre n'i charra, Ki netement la gardera. 720 Ne la nef ki curra par mer Ne puet brisier ne reverser, Ne mal ne li fera mes venz, 794 Ou ceste piere iert dedenz. E en bataille ki l'ayra Trestoz ses enemis vaintra. Ki dolz sunges velt sungier 728 Od soi la porte a son cuchier. De cestes precioses pieres Poet l'en trover de dous manires: Li une vient en dolce France, Coe dit li livres par fiance; 732

XXVIII. L'Héliotrope.

Li autre en Espaigne vient.
Cum sal gemme sa color tient;
L'une est blanche cume glace,
L'autre est un petit galnace.

Li livres dit en sa raison Que elyotropie a a non

736

707 ki - 709 ceraune - 713 peu manque

Dayman / / /

740 Une gemme preciose
740 De plusors forces merveilluse.
Ki la metra en un vaissel

Plain de clere eve, bon et bel, La clarté mue del soleil,

744 Com sanz le fait estre vermeil,

La clarté li fait muer

E d'autre manire alumer

E d'autre manire alumer En après verrez bien bulir

748 L'eve ou est mise gesir,
Les undes contremont lever,
Pluie chaoir e l'air trobler.
E ki ensemble o lui l'avra

752 Mult sovent en devinera;
Des choses qui sunt a venir
Alkes savra a son plaisir.
Ki ceste avra enz en son dei

756 Los e bonté avra en soi, Sains e halegres lungement Iert trek'a son definement. Par ceste piere estanchera

760 Nes plaie ki seignera.
Granz biens e granz renomées

A ceste gemme sunt donées. D'autre vertu a grand dun :

764 Ki l'erbe avroit ki a son non E ambedeus savroit charmer Devant vos toz porroit aler E prendre quanke il voldroit.

768 Un seul de vos ne l'i veroit.

D'esmeraude a la color,

De sanc gotée est entor.

En Aufrike et en Ethyope
772 Trove l'en eliotrope;

E Cypre est uns illes de mer, La la reselt en bien trover.

741 vaisset — 764 ki ason a non — 769 De e.

### XXX. Le Gérachite.

|     | Gerachite est une piere;         |
|-----|----------------------------------|
| 776 | Li mestre ça en arire            |
|     | La soleient mult loer            |
|     | E de ses vertus desputer.        |
|     | Trestote est noire sa color,     |
| 780 | Mais en bontez a grant valor.    |
|     | Ki primes la lavera              |
|     | E en sa buche la mettra,         |
|     | Çoe dit li livres voirement,     |
| 784 | Dire purra le pensement          |
|     | C'uns autres de lui pensera      |
|     | E le curage k'il avra.           |
|     | Ki ceste piere portera           |
| 788 | Ja nus ne li escundira,          |
|     | Ne hem ne fame, son talent;      |
|     | As dames iert boen sovent,       |
|     | Kar ne li poent contrester       |
| 792 | Se sulement les voelt ruver.     |
|     | Se vus esprover la volez,        |
|     | Ki ceste piere porterez,         |
|     | Oignez vos de lait et de miel,   |
| 796 | Si fuiront com ce fust fiel      |
|     | Des muches la grant compainie,   |
|     | A vos ne tocheront ja mie;       |
|     | Rostez la piere en sus de vos,   |
| 800 | Assalt mult grant et merveillus  |
| 000 | Avrez vos mult isnelement        |
|     | Des muches sanz demorement:      |
|     | De tutes pars vus assaldront,    |
| 804 | Mil trous en vostre char feront. |
|     |                                  |

804 en v. fier f.

Digital

808

### XXX. - L'Epistite.

En Corinte a une piere,
Trestote est sule sa manire.
Ele est nomée epistite,
Par cest non est el livre escrite.
Tel comme sanc est sa rugor:

Tel comme sanc est sa rugor;
Mult par est de clere color.
Qui en plain furnel la metroit

812 De metal, quant il mielz buldroit,
Mult tost le verroit apaisier
E en poi d'eure refreidier.
Le fruit de terre garde bien:

Laüstes, vers n'i nusent rien;
Malvaise nule n'i charra,
Pluie, gresille n'i nuira.
Ki gesir la met al soleil,

820 Li rais en saut et feu vermeil,
Si ke nel poent regarder
Li oil humain, tant par est cler.
A senestre l'estuet porter

Qui velt ses vertuz esprover;
 Ne ja n'avra en sa maison
 Ki ceste avra, si tot bien non.

### XXXI. — L'Hématite.

De l'ematite parlerons

E ses vertus reconterons.

En gregeis est apelée

Ematites e nomée

Pur ceo k'un poi trait en rufur:

Com roil de fer est sa color.

Li livres dit s'il est creüz

K'il vos dira de ses vertuz:

813 et 814 intervertis — 814 en p. deue r. — 830 Ematite — 833 dit manque

Contre mains mals, contre dolors
836 Mult par sunt bones ses vigurs.
Par fisike est esprovée,
Pur çoe est ensi renumée.
Ki malvais mal es eilz avra
840 De ceste piere i tochera
As palpibres tot entor:
Mult tost en chace la dolor.

Mult tost en chace la dolor.

Kis a mnezilz com char de boef

Sa puldre ovec l'albun de l'oef

Tres bien ensemble triblera,

Tres bien ensemble triblera, Sor l'oil le mete, si garra; E li fisicien ki l'ont

848 Collirie merveillus en funt.

Ki seignera parmi la bouche
Trible la piere, si i toche,
Si ke soit d'eve destemprée,

Sa garaison est aprestée.
Ki de ceste eve oint ses malanz
Tost garra, tant est vaillanz.
Femme ki trop est en ses flors,

Se l'eve en boit, pert ses dolors;
Sa puldre use de la plaie
La morte char dont en s'esmaie;
E ki al mezne la bevroit

La meneison estancheroit.
 Ki a morsure de serpent,
 Par li ara garissement,
 Mais qu'a l'eve soit triblée,

Be l'iave la plaie lavée;
E ki al miel la meslera
Ses duillanz ielz mult tost garra.
Ki a la piere en la veissie,

868 Ceste de garison l'afie:
Ki a l'eve la me bevra,
La piere tote remetra.

838 remee - 851 ki - 859 almez un - 862 li manque - 866 tost manque

En Etyope est ceste piere

872 E en Arabie ça arriere ;
En Aufrike en poroit troveir
Ki un poi s'en voldroit pener.

#### XXXII. L'Asbeste.

En Archadie a une piere,

Merveilluse est sa manire.

Ki une foiz l'alumeroit,

Jamais par home n'estandroit.

Mult par est bone sa nature;

Sa lumire toz tens dure.

A povre home avroit mestier

Pur sa lumiere a esparnier.

De cler fer a ceste color,

884

Merveluse est sa vigor.

#### XXXIII. Le Péanite.

En Machedon la region Naist piere, pianice a non. Merveilluse est ceste piere, 888 Hoem ne sait plus sa manire. Iceste piere par semblant Come la femme a enfant. Nuls ne puet saver sa nature 892 Comment conceit la piere dure, Mais hom seit bien k'ele conceit; Tel enfant a com aver doit: De ceste gemme ist autre piere: 896 Ceste conception est fiere. De ses vertuz ne savons el. Bone est a femme ki va mel.

872 arrie - 882 Par - 885 mathaten

### XXXIV. La Sadde.

Sadde est une piere riche, Çoe dit li livres, si l'afiche. 900 Mult est forment griés a trover, Kar ele naist en mi la mer. S'ele nel velt n'iert ja trovée, 904 Par nul home a terre portée. Or vos dirrai de ceste piere Com par est d'estrange manire: Cum marinir vont par la mer En plusors terres conquester, 908 Quant la nef vient sor li flottant La piere juinst el bort devant, Si s'i tient si tredurement Ke sod ciel n'a tel ferement 912 Qui la piere en peüst oster, S'od soi ne vuet del fust porter; Quand la nef a droit port vient, Troevent la gemme k'i tient. 916 En Caldée la region A une piere, prasme a non: Sa color a sadde la piere, De sa clarté a la manire. 920

#### XXXV. Le Mede.

En la Mediene terre
Vont marcheant la piere querre,
Mede est la piere clamée.

924 De vertuz est bien esprovée:
Li hom ki gote ne verroit,
Ki de mal avuglez seroit,
Ki un petit de ceste gemme

928 Destemprast od lait de femme

906 de e. - 914 puet - 925 home

Digita - 1

Ki un enfant porté eust,
Si ke li enfes malles fust,
E ses oilz sovent en oindroit
Apres çoe clerement veroit;
E le poacre poet curer,
Mais del leit ait al pesteler

D'une berbiz e d'un aignel

Qui masle soit e seint e bel :

Cist lait est bon pur saner
Celui ki ne puet alener.

E de la piere ait ensement

940 E soit en un veissel d'argent;
En argent est bons a garder;
Sil doit on a jeün user.
E ki es rains gotes avront

9 4 Par ointures bien garront.
Se vos vostre enemi avez,
Iceste piere triblerez
E la cuz ruge ensement

948 A l'eve clere durement;
Celui faites l'eve doner
Pur son front oindre e laver:
Si tost com il i tochera

952 Des oilz andous avoglera; Se vos a boivre li donez Tant vomira k'il iert tuez. Noire la claiment par figure,

956 Mais ele est verte par nature :
Cum mal fait est noire clamée,
Cum bien fait est blanche nomée.

## XXXVI. La Gelace.

De la gelace parlerons

960 E sa faiture vos dirons.

Gresille semble ceste piere

930 ki li — 937 bon manque — 942 Cil doit a — 947 tuz — 951 i manque

De grossece e de manire;
Mais sa nature est plus mirable,
964 En ses vertuz toz tens durable:
Toz tens pardure en freidur,
Feu ne li puet doner chalor.

### XXXVII. L'hexacontalithe.

Nomée est exacontalite

968 Une piere ke truis escrite.

Çoe nus reconte li auctors,

K'ele est de seisante colors.

Mult est petite en corsage,

972 De vertuz a bien grant barnage:

Les vertus k'altres pieres ont

En ceste sule totes sunt.

Li Trogodite, une gent fiere,

976 En Libie troevent ceste piere.

### XXXVIII. La Chélonite.

En Inde a unes limaces Ki pieres laissent en lor traces : Celonites sunt nomées, Lor vertus sunt mult esprovéez. 980 Bele purpre est sa color. De mainte guise est sa luor. Cil ki sa boche laveroit E ceste piere i poseroit 984 Desuz la langue por gesir Des choses ki sunt a venir Grant partie en divinera; 988 En creissant lune kil fera Chascun jor en devinera Tant cum la lune parcreistra; Mais çoe fera ke joe vus di

968 trouons

Diginisso L. //L.

992 Endroit l'ore de miedi.

Trestuz les jorz de lune prime
Pur deviner est mult bonisme,
E li quinszime ensement

996 Est boene a cest devinement;
Tot le decurs devant le jor
Est ceste piere en sa vigor.
Ceste gemme est de tel nature

1000 Que feu ne crient, tant par est dure.

### XXXIX. Le Prase.

Entre autres pieres est nomez Li prasies, et sis nons posez: Fors tant i a entre les chieres 1004 Nules vertuz n'ont cestes pieres: Els n'ont mestier a nule rien, Fors tant k'en or sient mult bien. Mult par sunt beles cestes pieres; 1008 S'en troeve l'en trois manires : L'une verz, bien siet en or E mult est bele en tresor; L'autre verz en sa color 1012 De grains sanguins gotée entor ; La tierce rest de blanc gotée, En vert color envolepée.

#### XL. Le Cristal.

Li plusor meistre de cristal

1016 Dient que glace est ivernal,
Mult par est clere sa color,
Toz tens se tient en vigor:
Le germin del freit ancien

1020 Par force tient en soi mult bien.
Mais neporquant par tot le munt
De maintes guises cristal sunt,

994 boime - 1002 est s. - 1005 Eles - 1009 La une - 1021 tos

Asquels ne puent faire mals 1024 Les freides glaces ivernals. Ki al soleil les posera, Li aache en alumera. As meres a mult grant mestier Pur lor enfant bien alaitier: 1028 Ki al miel la triblera,

En son boivre la metra, Lait avra a son talent,

Si li habundera forment. 1032

### XLI. La Galactide.

Del galactide rest bien droit Que nos en dions que ke soit, Kar il en sont de dous manires :

En dous fluvies sunt cestes pieres, 1036 Li uns fluvies est li Nils, Une grant eve seignorils, Li autres est Acheloüs,

Uns fluvies granz e merveillos. 1040 Galactide est par coe nomée Kar comme cendre est colorée. Mult fait le lait multiplier

Kil boit en après son baingnier, 1044 Et ençois ke gust d'altre rien; Al mesgne soit triblez mult bien.

Un poi de laine ki prendroit

1048 De la berbiz ki grief seroit E un fort fil puis en filast E ceste piere partusast E le fil par mi meist

1052 E a son col puis la pendist Del lait avreit tot ensement Cum sel beüst a son talent.

1024 vermals - 1026 aaches - 1030 E - 1036 cestes manque - 1045 e. kil guste

E a la femme est mult vaillant Ki vad mel de son enfant. 1056 Mais sor son ventre soit liée Al fil dont parol atachiée. Ki de ses berbiz voelt foison 1060 De lait aver en sa maison Primes son berzil neiera E puis la piere triblera A l'eve clere et al sel: 1064 Bien gart ke il n'i mete el; Einz ke li soleilz soit levez Soit li berzilz bien arosez: Li lait forment abundera; 1068 Se clavel ont, si s'en fuira. Trestuit li maistre ancien Iceste piere loent bien, Bien dient ki la portera 1072 Que tuz biens li habundera. En cui bouche ele remetrait. Trestoz li sens li troublerait. Quant est triblée lait cler rent. 1076 La savor en a ensement.

#### LII. L'Orite.

Orite est piere merveilluse,
Noire e roonde et preciose.
Les plaies garist sainement

1080 Que males bestes font a gent.
Kil trible ovoec l'oile rosé,
N'en avra mont quant iert sané.
Ki a voc sei la portera

Seürement par tot ira
Que ja ne criemdra beste fiere,
Ja n'iert de si male manire.
Une maniere d'orite

1056 Ke — 1068 fuiera — 1078 ronde — 1083 sei manque

1088 Trovames nos el livre escriste
Ki tote de verte color
De blanc est techelée entor;
Ne puet chaoir ki ceste piere

1092 Avra en nule maniere.

La noire orite avons trovée,

Ki de mal est mult renomée:

La femme ki sor li l'avra

1096 Enfant conçoivre ne porra;
Ki avant conceü l'avroit
De son enfant avorteroit.
L'une part a heriçonée,

L'autre est pleniere e planeie.

De sa color ne conte rien

Li livres, ainz s'en garde bien.

### XLIII. L'Hyene.

Ne sai en laquel region

A une beste, hyene a non.

De ses oilz prent l'en les pruneles
Qu'ele a mult cleres e mult beles :
Gemmes en sont mult renomées,

Hyenes sunt partot clamées.

Ki ceste piere portera
Une dete en soi avra:
Devinera a son plaisir

1112 Les choses ki sunt a venir;
Sa bouche li covient laver
E laienz la piere poser
Desoz la langue netement,

1116 Puis savra tot a son talent.

## XLIV. La Lyparie.

En Scitie naist une piere, Mult par est d'estrange maniere :

1100 plenie e pl. — 1105 pren Pannier, Lapidaire. Lyparie l'oï nomer.

1120 Ses vertuz font a reconter.

Mult par est bone sa vigor:

Forment l'aiment li veneor;

Ki sor els ceste piere avront

Totes manires les sivront
De bestes de la forest;
Tuer en poent se lor plest.
Assez poent bestes berser,

1128 Ne lor covient nul chien mener.

### XLV. L'Enhydre.

De l'enidre vos dirrai Tot coe ke trové en avrai. Toz tems plore ceste piere, Sule est sanz autre maniere: 1132 Unkes nule creature Fors Dieu ne sot de sa nature; Tot ensement com de funtaine 1136 En ist bele eve clere e saine. Dunt vient l'eve dedenz son cors Qu'uem voit issir clere defors? Se en dehors dedenz entrast. Cele ki surt contraliast: 1140 Ne poent par uns trous passer Les dous eves n'entrecontrer. Se çoe li vient de sa nature, 1144 Coment avient qu'ele tant dure? Bien deüst devenir nient Ki de son cors tel humor rent. Kar il en ist e nuit e jor 1148 De ceste piere grant humor.

<sup>1124</sup> manires répété - 1125 foreste - 1138 Que h. - 1144 quele est t. d.

#### XLVI. L'Hyrum.

Del hyrum vos revoil conter Kar il vient de la ruge mer. Cil d'Arabye le vont quere,

1152 Par cels vient il en nostre tere.
Cristalline est sa color,
Sis angles a sa forme entor.
Ki en la maison le tendra

1156 El rai ki del soleil vendra
L'arc el ciel porra veoir
En sa maisiere aparoir,
E totes ses colors numbrer,

1160 E sa manire deviser.

### XLVII. L'Anthrodragme.

Anthrodragme solt l'en trover
El sablon de la ruge mer.
Çoe est une gemme formée

1164 Com uns tablirs, tote quarée.
Color a d'argent cler luisant,
Dure est com piece d'aïmant.
Li ancien enchanteor

1168 D'une force li font honor:
Çoe dient ki sor li l'ayra

## XLVIII. L'Optalie.

Quant iriez iert en pais serra.

Optallies totes dolors

1172 Des oilz trait hors par ses vigors.

Çoe est la piere as larrons

Quant vont embler, brisier maisons;

Kar cil ki avoec lui l'avra

1157 voir — 1163 est manque — 1165 clere e 1.

Mult clerement toz tens vera,
Cil ki dejuste li seront
Des oilz dunt voient nel verront:
Si porra tot a son talent
Prendre l'avoir, l'or e l'argent.

#### XLIX. Le Perle.

Del perle blanc volons parler, Comme il naist dire e conter. Unio est perles clamez Pur çoe ke toz seus est trovez; 1184 Chascune conche par raison Ne doit avoir se un non. Une conche a en la mer, 1188 Qu'eschafote solons clamer; E ceste pur la rosée En la gravele gist baée: De la rosée ki descent Prent li naisel concevement; 1192 Un cerclez vient la dedenz De la rosée bel e genz. La conche clot quand la mer vient. Avoec le flot sa voie tient. 1196 Icoe ke conceü avra Pierre blanche devendra: Mult par est bele sa blanchor, 1200 En or a mult bele color. En Bretaigne la loée, Qui Engletere est clamée. De la vienent cestes pieres 1204 Des plus formées manieres. Une unce a ne gaires plus Quant de sa conche est traite sus; Mais des eschafotes petites 1208 Sunt blanches e cler es eslites.

1181 blanche — 1187 Unes a conches — 1188 Que eschafotes — 1189 En c. par l.

En la mer d'Occeanun Ne vienent se petites nun. Les plus chieres les matinées

1212 Vienent par les cleres rosées.

De la rosée vesperine

N'est pas si clere ne si fine;

Quant plus reçoit de la rosée

1216 Plus est la piere grosse et lée.
Quant la conche a concevement
Et donkes tone durement,
La conche avorte de sa piere.

1220 Mult par est d'estrange manire.

### LL. La Panthère.

Or vous dirons de la pantire : C'est une preciose piere, Mult par sunt bones ses vigors ;

1224 Ele est de diverses colors :
Verz est e noire, ruge e pale,
Purpre rosete, semble sale.
Clere est en totes ses colors,

Mult par est bele sa luurs.

Ki ceste piere portera
E chascun jor l'esgardera
Einz ke li soleilz seit levez,

1232 De trestoz homes iert dotez ;
Ja icel jor k'il la vera
Par home veincuz ne sera.
En Inde a une beste fiere

1236 Ki ensement a non pantiere,
Ele est de diverses colors,
Granz forces a e granz valors:
La beste ki la voiz orra

1240 Com soit desvée s'en fuira; Forment la criement li lion

1209 de o. - 1217 sa c. - 1212 Coe est - 1223 r. e blanche p. - 1231 fu l.

1244

Qui sunt en cele region.

Iceste beste e la piere
Unt vertuz d'une maniere.

#### LI. L'Absite.

Une neire piere est absite.
Sa maniere est en livre escrite:
De roges veines est venée;
1248 Plus poise asez, quant est pesée,
Qu'ele meisme n'a de gros,
Ou fer ou fust ou piere ou os.
Qui une foiz l'eschauferoit
1252 Al feu, set jorz chaude seroit.

### LII. Le Calcofoine.

Calcofoines est une piere,
Trestote est noire sa maniere.
Ferez l'un poi, si orrez cler
Com si çoe fust metal soner.
Qui chastement la portera
A toz tens bone voiz avra;
Ki netement la velt porter
Jamais ne porra enroer.

#### LIII. La Malachite.

Del melocete devez savoir
Quel vertuz a e quel poer.
L'enfant garde pur l'estrie:

Al berz ne tochera ja mie;
E de chaoir tot ensement
Guarde l'enfant mon escient.
Pur sa color la vent en bien.

1268 De ses vertuz ne sai mais rien,

1243 Icest — 1245 Une manque — 1249 Quele le m. — 1253 Calcofoine

Kar il est de crasse verdor;
D'esmeraude a la color.
Cestui l'arabiene gent
Troverent ja premierement.

### LIV. Le Cégolithe.

Or vos dirai de cegolite:
C'est une gemme bien petite.
Bien est droiz ke le vos descrive;
1276
Il semble nueillon d'olive.
Petiz e vils est d'estature,
Mais bone est tote sa nature.
Li livres dit ki la bevroit
1280
E a l'eve la tribleroit,
Se il a piere en la veissie
Par cest boivre iert departie.

#### LV. La Pirite.

Bele gemme est la pirite;

1284 Ne trovai pas sa force escriste.

Li livres dit ke sa luor

Semble fuldre par color,

E a color de vif charbon.

1288 Pur çoe pirite a a non.

Mult suef se velt manier,

Des doiz estraindre e tochier,

E ki l'estraint oltre raison

1292 Sa main art com de vif charbon.

#### LVI. Le Diadocode.

Une gemme est preciose, Diadocode, et merveilluse. Beril resemble de color,

1270 De e. - 1275 le manque

Olympia L.

1296 Clere est e bele tote entor.
En l'eve ki la met gisir
Mult poet veoir a son plaisir
Des umbres as enemis:

1300 Diront li quanke il avront quis.

Çoe est la piere en tot le mont
Par cui deiables plus respont.

Ceste piere et sa nature

D'home mort ne tienent cure,
Kar ki al cors la tocheroit
Trestotes ses vertuz perdroit.
Iceste gemme et sa maniere

1308 Est apelée sainte piere ;
Trestoz les morz het durement,
Homes et bestes ensement.

#### LVII. La Dionise.

Noire piere est dionise,

De gotes ruges est purprise.

Ki a l'eve la tribleroit

Flairor de vin de li istroit,

Et nekedent ceste flairor

De trestoz vins tolt la vigor:

Ja nus hoem ivre ne sera

Ki ceste piere flairé a.

Mult est de fiere nature

1320 Quant al vin tolt s'enivreure; Quanke autre vin soloit ovrer Par sa frairor fait arester.

## LVIII. Le Chrysėlectre.

Criselectre est une piere;
1324 D'orie color est sa lumiere.
Mais a l'electre est encline,
De sa color li est veisine.

1304 de h. — 1320 seniureuere

Electre est faiz d'or e d'argent,
1328 En blanchor a definement.
Criselectre est en la marine,
Tote est colorée et fine;
Quant l'en l'esgarde ensore jor

Quant l'en l'esgarde ensore joi
1332 D'autre nature est sa color.

Al feu est a demesure
Ravissable sa nature;
Solonc le feu ki la tendroit
1336 Vers li la flamba tet caldroit

1336 Vers li la flambe tot saldroit, Et arderoit tot ensement Comme chandoille ki esprent.

## LIX. La Chrysoprase.

Del crisopasse vos dirrons

Tot çoe ke nos en sentirons.

En Ethyope vient la piere
Sule sanz autre maniere.

Ceste piere e sa nature

Troeve l'en par nuit oscure:

Par nuit luist mult cler la piere,
De jorz pert tote sa lumire;
La nuit luist, palist le jor.

1348 De malvais or a la color.

Tot çoe ke ceile nuit obcure
Met ceste piere en troveüre.

#### LX. L'Exebenos.

Exebenos est blanche piere;

Mult par est bele sa maniere.

Li orfevre a lor plaisir

En soloient lor or polir.

Cil qui ont mal en lor ventrail

Par ceste garissent de mal,

Mais que a l'eve et al vin

1327 Electres — 1330 f. et c. — 1341 vienent — 1349 Tote coe ke seille

Beüe soit chascun matin.
E cil qui hors del sen sera

1360 Par iceste pierre garra.
Et ki pierre a en la vessie
Ceste de garison l'afie.
Et la femme qui mel va

1364 Iceste pierre portera:
Se l'a a un des flancs liée
Tost iert delivre et haitiée.

#### LXI. Le Pedéros.

# TROISIÈME PARTIE

LE LAPIDAIRE ATTRIBUÉ A MANDEVILLE.

#### CHAPITRE PREMIER.

PRÉFACE.

Dans les diverses séries de lapidaires en prose mentionnées jusqu'ici, qui dérivent toutes plus ou moins de Marbode, mais où d'autres influences aussi se reconnaissent, il en est un que j'ai dû réserver pour en parler séparément. Ce n'est pas qu'il n'ait eu aussi à subir les additions et les retranchements auxquels étaient exposées toutes les œuvres que la forme poétique ne protégeait pas, surtout en une matière où chaque auteur cherchait toujours à renchérir sur l'autre, et que, par ainsi, il ne soit souvent difficile de le distinguer des lapidaires dont j'ai déjà parlé; mais enfin, comme on en trouve en assez grand nombre des copies clairement reconnaissables, comme il est le seul, avec le lapidaire des figures gravées, qui ait eu vers la fin du xv° siècle l'honneur d'être imprimé, il faut bien nous y arrêter un instant.

Il est encore un autre motif qui m'a fait remettre à cette troisième partie de parler du lapidaire en question et des diverses formes sous lesquelles j'ai cru le retrouver, — formes également toutes peu littéraires, — c'est que les manuscrits et les imprimés s'accordent généralement pour l'attribuer au même auteur. On

lit, en effet, d'une part, en tête des deux plus beaux manuscrits que j'ai vus, cette phrase qui termine la courte préface : « Vechi le lapidaire solonc la veriteit et l'oppinion des Yndoiens, si com les pierre pretiouses chi après escriptes sont esprovées tant de fois que sans nombre, lequeil fist Johan de Mandeville, chevaliers » 1. Les éditions imprimées, de leur côté, portent toutes sur le titre: Le lapidaire en françoys, composé par messire Jehan de Mandeville, chevalier.

Il semblerait donc qu'il ne peut y avoir de doutes, et que le lapidaire a bien été composé par le célèbre auteur du voyage en Orient, Jean de Mandeville. J'avoue cependant que je crois encore voir là une de ces attributions hasardées dont le moyen âge se montre si prodigue. Il faut en effet remarquer d'abord que le lapidaire est toujours, dans les imprimés comme dans les manuscrits, isolé des autres œuvres de Mandeville. Du moins ne l'ai-je rencontré dans aucun des manuscrits que j'ai pu consulter, ni dans aucune des éditions françaises de la Bibliothèque nationale. On le chercherait vainement aussi, pensé-je, dans les traductions anglaises, italiennes et allemandes du voyage, dont les nombreuses éditions se sont succédé depuis 1480 jusqu'à nos jours 2.

Bien plus : outre qu'il y a des manuscrits où manque la phrase que j'ai rapportée 3, il est à remarquer que les quatre éditions françaises du xvi siècie, qui sont d'ailleurs copiées l'une sur l'autre, ne parlent de Mandeville que sur le titre, et n'ont pas à la fin de la préface la phrase des manuscrits. Mais les éditions contribuent encore à embrouiller davantage la question. Les ma-

ncien et important,

¹ Man. de la Bibl. de Bruxelles, n° 11033, fol. 80 On remarquera dès maintenant et dans les autres extraits que js donnerai de ce ms. qu'il a de nombreuses traces du dialecte du nord est. — Le ms. de la Bibl. nat. fr. 9136, qui offre la même version, donne cependant « Jehan de Mande, chevalier ».
² Pour le détail de toutes ces éditions, la plupart très-rares, il faut consulter Brunet, Manuel du Libraire, III, col. 1335 à 1361, et y ajouter 1° une réimpression de la version anglaise, faite en 1886, par M. J. O. Halliwell, sous ce titre : « Sir J. M undeville. Voiage and Travaile (1332-46) which treath of the way to Hierusalem, and of marvayles of Inde, with other Islands and Countryes, reprinted from the edition of 1325, with Introduction, notes and glossary; — 2° une nouvelle édition de « I viaggi di Gio da Mandavilla, volgarizzamento antico toscano ora ridotto a buona lezione coll' aiuto di due testi a penna, per cura di Fr. Zambrini. » Bolome, 1870, 2 vol. in-12 (nº 113 et 114 de la Scelta di Curiosità letterarie). Je n'ai naturellement pas pu voir toutes les éditions mentionnées par Brunet, mais j'ai vu les deux réimpressions ci-dessus, et le lapidaire ne s'y trouve pas.
³ Par exemple le n° fr. 4836, de la Bibl. nationale, qui n'est qu'une copie du dix-huitième siècle, mais reproduit, comme on va voir, un manuscrit ncien et important.

nuscrits disent dans cette même préface : « A l'honour et a la gloire de la sainte triniteit, de peire, de fils et de saint esperit, je comenche à translateir de latien en franchois alcun livre del lapidaire solonc mon petit engien à l'ayde de conselh de mes maistres : ous qui je l'ay empris; et prie a Dieu le glorious que ju puisse en teil maniere entendre le sens de l'escripture, que a l'ayde de mes dis maistres qui a ce me seront aidans - lesqueiles la beneoite viergene Marie vuelhe comandeir a la protection de son beneoit enfant notre seigneur Jhesu Crist, - ceste emprise puist estre mise a effect et a perfection, en teile maniere que la creature por cuy je fais ceste translation la puist si entendre qu'eilh en puist useir a la loienge de la beneoite Triniteict en qui la garde elle soit todis recommandée [et] tous ses bienveillans. Amen 1. » Les imprimés ont tous ce petit préambule: « A l'honneur et a la gloire de la sainte Trinité! A la requeste de tres hault et puissant homme Regnier, en son vivant roi de Sicile et de Jerusalem, av voulu translater du latin en françois aucun petit livre du lapidaire selon la vraye opinion des Indois, et aussi selon l'opinion de plusieurs philosophes et marchans et autres sortes de gens, lesquels l'ont approuvé tant de foys qu'a peine est il possible de savoir nombrer. Et premierement je vous declarerai de la premiere et de la plus precieuse pierre qui soit sur toutes autres » 2.

Que faut-il conclure de cette nouvelle différence entre les deux préambules? D'abord si, comme cela semble évident, il s'agit ici du roi René d'Anjou, qui, né en 1408, mourut en 1480, le lapidaire ne peut avoir été traduit sous les yeux de Mandeville, qui est mort dans le second tiers du xiv siècle. Ensuite il faudra remarquer que l'un des manuscrits (le no 9136), qui a été fait pour Louis XII, et se trouve ainsi un peu antérieur aux éditions, ne parle pas du roi René, dont la mort était alors assez récente. Je sais bien que manuscrits et imprimés s'accordent pour dire que ce lapidaire a été « translaté du latin en françois » et qu'on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. de Bruxelles. Ms. 41058, fol. 80 r°. Cf. Bibl. nat. ms. fr. 9136,

fol. 344.

2 Le lapidaire en françoys composé par Messire Jehan de Mandeville, chevalier. Venundantur Lugduni in officina Ludovici Lanchart commorantis ante insignium Magdalene. Petit in-24 de 24 ff. Goth. s. d (vers 1520), fol. 4 recto.

pourrait supposer que, écrit au xiv° siècle par Mandeville en latin, il n'aurait été mis en français qu'au siècle suivant, par ordre du roi René ou de n'importe quel autre. On a prétendu trouver, dans un manuscrit dont je parlerai tout à l'heure, la preuve que l'ouvrage le plus connu de Mandeville avait été de même écrit d'abord en latin, puis traduit en français par l'auteur; mais le passage allégué prouve précisément le contraire ¹. En outre, si le lapidaire en question eût été rédigé en latin, on ne comprendrait pas que cette première rédaction se fût perdue : elle aurait dû en effet se répandre à un certain nombre d'exemplaires, en attendant la traduction en français, qui n'aurait eu lieu que cinquante ans au moins plus tard. Or cet original latin est encore à trouver.

Je répète donc que rien n'autorise à continuer de regarder Mandeville comme l'auteur du lapidaire dont je m'occupe. Mais il n'en faut pas moins chercher la source et la raison de cette attribution. Voici celle que je proposerai. L'ouvrage de Mandeville sur l'Orient eut au xive siècle un très-grand succès. Les merveilles qui y étaient racontées sur les pays, les habitants, les animaux, frappèrent vivement les imaginations de l'époque. Mandeville devint le grand oracle en fait de choses orientales. Bien plus : au milieu de son livre, alors qu'il décrit plus spécialement l'Inde, ce pays admirable qui n'a cessé depuis l'antiquité jusqu'à nos jours de produire les plus rares pierres précieuses, il ne peut s'empêcher de dire un mot au moins de ce que le moyen âge regardait comme la plus belle de toutes les gemmes, le diamant. Et il écrit deux longs chapitres où il nous apprend que les plus beaux diamants se trouvent « es montagnes et es roches où il y a minieres d'or, et croissent ensemble malles et femelles, et se nourrissent de la rousée du ciel, et concivent et engendrent et font des petits delez eulz qui moultiplient et croissent tous les ans. Je l'ay, » ajoute-t-il, « mainteffois essayé, car si on les garde avec un peu de la mine de la roche ou ils croissent qui tienne a

¹ Voici le passage de ce manuscrit, qui, d'après l'auteur de la notice du catalogue Techener (voy. ci-dessous), résondrait une question jusqu'alors indecise : « J'euisse (le catalogue porte leuisse !) cest mien livre (des Parties d'outre mer) fet en latin pour plus briefment faire et ordineir, mais par tant que pluseurs n'entenaent le latin si bien com le romans, si l'ai ensi devisé afin que chacuns l'entende; et tous singneurs, chevaliers et aultres nobles gents qui ne sevent le latin ou pau, et qui ont esté oultre mer puissent savoir et entendre se ci di voir ou non, etc. »

la pointe de desseure, et on les moille souvent de la rousée de may, ils croissent tous les ans et deviennent les petis bien grans et bien gros selon leur nature. » C'est encore là qu'on voit que, entre autres merveilleuses et innombrables vertus, le diamant donne « a cellui qui le porte hardiesce et proesce, et garde les membres du corps entiers, et donne victoire sur les ennemis en guerre et en plait, etc., etc. » Mais, après ces deux chapitres, c'est fini; l'auteur ne parle plus ni du diamant ni des autres pierres, et passe à d'autres merveilles. Je n'ignore pas qu'on pourra faire une dernière objection, et je n'ai garde d'oublier que, justement à la fin du premier des deux chapitres dont il s'agit, Jean de Mandeville semble indiquer lui-même qu'il a fait un lapidaire, quand il dit : « Si vous voulez savoir la vertu du dyamant (combien que aucuns le sachent par le lapidaire de ces parties), neantmoins, pour ce que chacun ne le scet mie, je le deviseray icy selon ce que ceulz d'oultre mer le dient et affient, desquelz toute science et toute philosophie est venue<sup>2</sup>. » Mais, d'abord, les mots que j'ai mis entre parenthèses ne se trouvent pas dans tous les manuscrits; en outre, Mandeville ne s'occuperait point à cet endroit du diamant si c'était lui qui fût l'auteur du lapidaire dont il parle et que ce lapidaire dût se trouver à la suite de ses voyages. Il se bornerait à dire : Je ne vous parle pas en ce moment du diamant, puisque ceux qui ne savent rien là-dessus pourront l'apprendre tout à l'heure; tandis que les mots : « Combien que aucuns le sachent par le lapidaire de ces parties, » semblent bien indiquer qu'il renvoie à un lapidaire dont il n'est pas l'auteur, à un lapidaire connu de tout le monde, celui de Marbode ou un autre 3.

J'ai dit plus haut que je n'avais pas vu de manuscrit où le lapidaire attribué à Mandeville fut réuni à son ouvrage, bien authentique, sur les Parties d'outremer. Il en existe un cependant. En 1862, le libraire Techener proposait pour le prix de 4250 fr. un magnifique manuscrit in-folio sur vélin et l'annonçait comme le plus complet et l'un des plus anciens du célèbre voyage de

Bibl. nat. ms. fr. 2129, fol. 59 recto. Cf. ms. fr. 5588, fol. 49 verso.
 Ibid. Le ms. 5588 n'a pas le passage placé entre parenthèses.
 Il faut remarquer aussi que ce que Mandeville dit de la beauté et des qualités prodigieuses du diamant qu'il aurait lui-même éprouvées se trouve déjà dans Marbode.

Mandeville. D'après l'auteur de la notice détaillée du catalogue de vente où je trouve ces renseignements, l'œuvre de Mandeville serait divisée dans ce précieux exemplaire en cinq livres : « Le premier faisant mention des parties d'Outremer et des diversités qui y sont, le second de la forme de la terre et comment et par quelle manière elle fut faite, le troisième de la forme du ciel, le quatrième des herbes selon les yndois et les philosophes de par dela, le cinquième intitulé le lapidaire, qui fait mention des pierres précieuses... Enfin, ajoute l'auteur, une sixième partie, qui paraît avoir été également écrite en français par J. de Mandeville, et dont voici la rubrique: « Chi endroit commence la « Venjanche de nostre Signeur Jhesu Crist fayte par Vespasian, « fil de l'empereur de Romme, et comment Joseph d'Aramathye « fu delivrés de la prizon », est la légende de la Véronique et de Joseph d'Arimathie, qu'on trouve rarement ailleurs que dans le Saint Graal 1.

Ainsi voilà, outre le lapidaire, deux nouveaux ouvrages attribués pour la première fois à Mandeville. Il est vrai que pour le Joseph d'Arimathie le manuscrit ne le dit pas expressément, et que l'auteur de la notice semble conserver quelques doutes à cet égard; mais il paraît qu'il n'y a pas à en avoir pour le traité sur les herbes: on lirait même à la fin qu'il a été fait par Mandeville pour Édouard III d'Angleterre, en 1357<sup>2</sup>. Mais on ne nous dit pas que pareille note termine le lapidaire. Et, pour moi, jusqu'à ce que j'aie vu ce manuscrit dont j'ignore le possesseur actuel, ou un autre semblable, je penserai qu'ici encore on a simplement réuni au livre de Mandeville des ouvrages dont le sujet se rapprochait plus ou moins du sien: l'un sur les pierres parce qu'il y est surtout question des pierres d'Orient; l'autre sur la légende de Vespasien, qui est encore une légende orientale.

¹ Description raisonnée d'une collection choisie d'anciens manuscrits... réunis par les soins de M. J. Techener, et avec les prix de chacun d'eux. 1º partie; Paris, J. Techener, 1862, 8°, p. 159.

### CHAPITRE II.

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES IMPRIMÉS ET DES MANUSCRITS.

Contrairement à ce que j'ai fait jusqu'ici, et afin de ne pas grossir démesurément ce volume, je ferai cette fois grâce au lecteur du texte fastidieux du lapidaire dit de Mandeville. Mais je ne puis me dispenser de parler en quelques mots des sources où il a été puisé, et d'un autre côté, ce traité ayant subi les mutilations que le xvº siècle imposait à toutes les œuvres en prose, il est utile de rechercher sa forme primitive et de classer les transformations que nous offrent les manuscrits et les imprimés.

§ 1. La première question qu'on doit se poser c'est de se demander si ce lapidaire a d'abord été rédigé en latin, ainsi que la chose est arrivée pour le lapidaire de Marbode et pour celui que j'appelle le lapidaire des pierres gravées. Nous avons vu que les éditions et les manuscrits, en même temps qu'ils s'accordaient à l'attribuer à Mandeville, disaient d'un commun accord que notre traité avait été « translaté de latin en français ». Je pense avoir déjà établi qu'il ne se trouve aucune preuve que Mandeville ait fait d'abord en latin, supposé qu'il en soit l'auteur, le lapidaire qui lui est attribué, et que, de plus, on ne trouve aucun manuscrit latin de Mandeville contenant ce lapidaire. Or on ne trouve pas davantage de manuscrits de l'original latin anonyme. Du moins je n'en ai pas rencontré, et Dieu sait pourtant combien, dans le cours de cette étude, j'ai vu de lapidaires latins, tant en prose qu'en vers!

Du reste, la question est de peu d'importance. Même en admettant une rédaction antérieure en latin, bientôt suivie, selon les usages du temps, d'une version française, la difficulté consiste toujours à rechercher, au milieu de tant de lapidaires jusqu'ici mis sous le nom de Mandeville, mais qui ont entre eux de notable, différences bien qu'ils doivent rester réunis dans le même groupes à rechercher, dis-je, le texte primitif. Voyons comment les choses ont dû se passer. Vers le milieu du xive siècle, un clerc quelconque, probablement payé pour cette besogne par un mar-

PANNIER. Lapidaire.

chand joaillier plutôt que par un médecin ou un apothicaire, entreprit, après bien d'autres dont les œuvres ont eu moins de succès, de faire un traité des pierres précieuses. Il semble qu'il ait recu pour mission spéciale de décrire, en même temps que les pierres précieuses les plus connues, une foule de matières plus ou moins extraordinaires dont la plupart n'existaient que dans son imagination. Il commença par prendre Marbode, le grand, le seul traité classique en un pareil sujet, l'autorité que même au xive siècle on ne pouvait se dispenser de suivre, surtout quand on voulait cacher beaucoup de charlatanisme sous un peu de littérature et de science. Il lui emprunte vingt ou vingt-cinq de ses principaux articles, qu'il traduit d'un peu loin, mais enfin qu'il traduit. D'abord il les donne à peu près dans l'ordre du modèle, puis tout à coup il change de système, après avoir dès le début parlé de la pierre du soleil et de la pierre de la lune, et décrit une trentaine de pierres soi-disant précieuses dont beaucoup sont sorties de son invention. Parmi ces dernières il y a bien encore quelques minéraux réels, mais sans aucune valeur, comme le pumex (pierre ponce), le specularis (mica), le michomas ou richomas (albâtre), le lapis-lazuli, mais la plus grande partie est fantastique. Toutefois ces pierres ont entre elles un rapport curieux : c'est qu'elles proviendraient presque toutes du ventre ou de la tête d'un animal. Déjà les anciens prétendaient connaître dans cet ordre d'idées une pierre dont parlent Pline et Isidore, et qui se formerait au ventre d'un chapon de sept ans, l'alectoire, que nous avons vue dans Marbode. De même pour l'aétite, qui se trouvait, paraît-il, en grande abondance dans le nid de l'aigle. En outre il est souvent question, au moyen âge, du bézoar, cette concrétion qui se forme dans l'estomac de certains animaux de la classe des chèvres et des antilopes et que nos pères regardaient comme un médicament très-efficace contre la peste et le poison. Naturellement l'auteur de notre lapidaire n'a eu garde d'oublier le bézoar, l'aétite et l'alectoire, mais il en connaît bien d'autres. C'est d'abord le boras, trouvé dans la tête du crapaud, le gasticog ou castecog, qui semble, avec le donalides, une variété de l'alectoire, le hanon, « qui est jeune poisson très-laid, engendré de l'ordure de la baleine », le murmus, qu'on pouvait se procurer quand on allait « subitement au nid de la souris qui

enfante », le quirin, trouvé au nid de la huppe, l'evandros dans celui du vautour, une pierre, renfermée dans la tête de l'escouffle, une autre, dans son genou, enfin le dreconcides, qui est « engendré de plusieurs serpents qui joignent leurs têtes ensemble et soufflent ». Voici, du reste, pour couper court à cette énumération, et pour permettre de reconnaître ce lapidaire, les noms des pierres qu'il contient et l'ordre dans lequel elles sont décrites. La plus grande partie de ces pierres étant purement imaginaires, et n'ayant naturellement jamais été vues de personne, sont défigurées de cent façons différentes dans les manuscrits et les imprimés. Je les donne sous la forme que je leur ai trouvée le plus souvent :

| 1  | Escarboucle       | 26 | Ligure     |
|----|-------------------|----|------------|
| 2  | Rubis             | 27 | Echites    |
| 3  | Balais            | 28 | Silente    |
| 4  | Diamant           | 29 | Gagatoine  |
| 5  | Agathe            | 30 | Ceramon    |
| 6  | Saphirs           | 3: | Orindes    |
| 7  | Emeraude          | 32 | ? Cristal  |
| 8  | Topasse           | 33 | Boras      |
| 9  | Amatiste          | 3  | Succinus   |
| 10 | Grenat            | 35 | Specularis |
| 11 | Pierre du soleil  | 36 | Besar      |
| 12 | Pierre de la lune | 3' | 7 Cautayne |
| 13 | Jacinte           | 38 | Alacariste |
| 14 | Marguerite        | 39 | Gasticoq   |
| 15 | Jaspe             | 40 | Hanon      |
| 16 | Alectoire         | 4  | Langua da  |

16 Alectoire 41 Langue de serpent 17 Cassidoine 42 Murmus 18 Sardonis 43 Mutel 19 Chrisolite 44 Ricomas 20 Onix 45 Quirin 21 Grisopas 46 Evandros 22 Celedoyne 47 Donalides 23 Magnet 48 Turquoise 24 Cratices (Gerachite) 49 Armenas 25 Corneline 50 Lazul

51 Dreconcides

54 Pumex

52 De capite milvi

55 Lapis de math.

53 De genu milvi

- § 2. La liste que je viens de donner, qui ne se compose que de cinquante-cinq pierres, est bien plus courte que celle qu'offrent les imprimés et la presque généralité des manuscrits. C'est cependant cette liste qui me semble conserver l'ordre et le nombre des pierres du manuscrit original. Cet ordre et ce nombre ont été modifiés à ma connaissance de trois façons différentes, que je vais étudier successivement.
- a). La forme que je considère comme primitive n'a été retrouvée par moi que dans un seul manuscrit, le nº français 4836 de la Bibliothèque nationale 1. C'est un codex sur papier, du début du xviie siècle, où notre lapidaire se trouve comme égaré au milieu d'ordonnances royales relatives aux monnaies depuis le xine siècle jusqu'au règne de Louis XIII, d'extraits relatifs au poids de l'or, enfin de formules et de recettes pour les orfèvres et les joailliers. Il n'a pas l'attribution à Mandeville, ni le prologue adressé au roi René que nous avons rapporté. Voici comment il débute : « Traité du lapidaire selon l'opinion des Indois, et de plusieurs philosophes, marchands et autres sortes de gens, lesquels les ont approuvées tant de fois qu'a peine est il impossible (sic) le sçavoir nombrer; et la premiere et la plus precieuse qui soit sur toutes les pierres est l'escarboucle. - L'escarboucle est rouge en maniere de charbon ardent, etc. » Suitla description des pierres dans l'ordre que je viens de donner ci-dessus. A la suite de ce lapidaire, immédiatement après un petit alinéa où sont énumérées les « douze pierres notre seigneur », on lit (fol. 186 verso) « la maniere de faire des meilleures pierres que les naturelles », puis viennent les recettes pour faire les pierres appelées Saturne, Escarboucle, Turquoise, Rubis, Balais, Emeraude, Topasse, Crisolite, etc. On remarquera en passant combien la rencontre de ce lapidaire dans la copie d'un recueil évidemment fait pour un orfèvre vient encore combattre son attribution à Mandeville en même temps que fortifier mon opinion d'après laquelle son origine serait mercantile plutôt que médicale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fol. 175 verso.

b). Mais un lapidaire décrivant seulement cinquante-cinq pierres ne tarda pas à paraître insuffisant à des gens qui voyaient à côté d'eux tant de charlatans se servir de compilations latines et françaises de deux cents et trois cents gemmes. On se mit donc en mesure de le rendre plus capable de soutenir la concurrence. Un moderne en pareil cas tâcherait de perfectionner le traité destiné à recommander sa marchandise; au moyen âge, où la quantité en matière scientifique était plus prisée que la qualité, on n'imagina rien de mieux que d'allonger le lapidaire. On employa divers procédés: l'un consiste à augmenter la liste des pierres à l'aide de Marbode, l'autre plus simplement à répéter la description d'un certain nombre de pierres; dans ces deux cas on ajoute presque toujours au lapidaire dit de Mandeville le lapidaire des pierres dont j'ai parlé.

Dans la plupart des manuscrits, c'est le premier système qui est suivi. Tandis que le lapidaire primitif ne contenait avant les pierres provenant des animaux que vingt-cinq pierres au plus prises à Marbode, le nouveau lapidaire, qui semble s'être répandu au xvº siècle, ne se contente pas de si peu et, avant le cristal (nº 32), il ajoute la plupart des pierres de Marbode qui avaient été laissées de côté, puis il reprend, avec quelques autres additions encore, la description du gasticoq, du murmus, et autres merveilles. Cette forme se retrouve avec très-peu de variantes dans un manuscrit de Paris 1 et un de Bruxelles 2. L'ouvrage débute dans les deux exemplaires par le prologue que j'ai déjà rapporté et qui place le traité sous l'invocation de la sainte Trinité. Puis vient la description des pierres, débutant par l'escarboucle, le rubis et le balais, pour finir par le lapis de math, comme le lapidaire que je considère comme le type, et comme les imprimés. Ces trois particularités sont en effet communes à toutes les différentes formes du lapidaire dit de Mandeville, et c'est même à cela qu'il

<sup>2</sup> Bibl. de Bourgogne, nº 11058, fº 80 et suiv. Petit in-8° sur parchemin. Comm. du quinzième siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. nat. fr. 9136, fol. 344. C'est un très-beau manuscrit in-folio sur vélin, fait pour Louis XII, ainsi que le prouvent ses armes représentées sur les encadrements. Il commence par l'Arboriste, occupant 343 feuillets. En tête du lapidaire, avant le prologue que j'ai rapporté, est une remarquable miniature à mi-page, représentant l'intérieur de la boutique d'un orfèvre-lapidaire. Nouvelle preuve que notre traité a été fait pour un homme du métier.

peut être reconnu. Mais nos deux manuscrits ne suivent le traité que jusqu'à la trentième pierre, le ceramon (qui est le ceraunius de Marbode 1) et au lieu de passer tout de suite à l'orinde, au cristal et au boras, continuent de piller Marbode et de dire, d'après lui. les qualités de l'héliotrope, de l'hématite, de l'abestos, du peanites, de la sagda, de la panthère, du prase, etc.; puis, la liste de l'évêque de Rennes à peu près épuisée, ils décrivent le judiaque, le pyrophile, le menfite, et une dizaine d'autres pierres empruntées à différents livres, pour revenir à la liste du manuscrit 4836. Ils se trouvent ainsi avoir parlé de soixante-quinze à quatre-vingts pierres en tout. C'était vingt de plus que les lapidaires jusque-là le plus répandus : le but du compilateur était atteint. Ajoutons qu'à la suite de ce lapidaire nos deux manuscrits offrent : 1° deux figures symboliques où sont disposées symétriquement les douze pierres du pectoral d'Aaron, dont je m'occuperai dans le second livre 2; 2º plusieurs versions du lapidaire des pierres gravées.

c). La version de notre lapidaire qui se trouve uniformément dans les éditions du xvie siècle a allongé le texte primitif d'une façon bien plus étrange, et je m'étonne que ce soit ce lapidaire informe plutôt que le précédent, lequel au milieu de ses extravagances observe encore une apparence de méthode, qui ait été préféré par les imprimeurs de la Renaissance. L'addition a du reste été faite au même endroit : c'est encore après l'article Céramon que l'auteur de cette version a cru devoir ajouter de nouvelles pierres au texte primitif. Ces pierres, au nombre de douze 3, sont déjà décrites dans le commencement du traité, et la description qu'on en donne à nouveau ne diffère souvent pas beaucoup de la première. On peut cependant remarquer qu'ici ce qu'on en dit est presque littéralement traduit de Marbode, tandis qu'au commencement la version est moins rigoureuse, et qu'il s'y mêle quelquefois des souvenirs de la Bible ou de quelque lapidaire religieux. Après l'alectoire, la série des pierres reprend, sans autres changements, dans l'ordre de notre manuscrit-type.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. fr. 9136, fol. 362 verso, et ms. de Bruxelles 11058, fol. 426 recto. — Il est probable que c'est à cette section que se rapportait le lapidaire contenu dans le manuscrit Techener, que je n'ai pu voir. 
<sup>3</sup> Voici leur ordre et leurs noms: Saphir, Emeraude, Jaspe, Crisolite, Topace, Sardoine, Cassidoine, Acate, Corneline, Balais, Rubis, Alectoire.

Dans les imprimés, comme dans les manuscrits, une traduction du lapidaire des pierres gravées accompagne toujours le traité dit de Mandeville, mais on ne retrouve pas les figures symboliques dont il vient d'être question.

Notre lapidaire, sous cette forme, a été imprimé au moins cinq fois au xvie siècle.

1º La première édition semble être la suivante:

« Le lapidaire en françoys composé par messire Jehan de Mandeville chevalier. Venundantur Lugduni in officina Ludovici Lanchart, commorantis ante insignium Magdalene. » Petit in-24 goth. de vingt-quatre feuillets (vers 1520). Elle existe à la Bibliothèque nationale.

2º Une édition sans date, mais avec le même titre et le même nombre de feuillets de même format, a été imprimée à Paris, vers 1540. On lit à la fin de la dernière page : « Cy finist li lapidaire en francovs nouvellement imprimé à Paris pour Alain Lotrian, demeurant en la rue Neuve Nostre Dame a l'enseigne de l'Escu de France 1.»

3º M. Geffroy 2 dit avoir vu à Stockholm, parmi les livres de la reine Christine, une édition in-12, portant sur le titre : «Imprimé nouvellement a Lyon». Ce ne peut être celle de Lanchart, puisque dans celle-ci l'adresse est en latin, et je ne pense pas non plus qu'on doive la confondre avec la suivante, qui n'a pas de lieu d'impression.

4º Un livre dont je vais parler signale en effet (p. IX) une édition « sans nom de lieu et d'imprimeur et aussi sans date, in-16 goth., publiée avant 1580 et qui a vingt-huit feuilles y compris la dernière, sur laquelle sont deux petites vignettes sur bois 3 ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se trouve aussi à la Bibl. nat.

¹ Se trouve aussi à la Bibl. nat.
² Archives des Missions, t. IV, p. 400.
³ C'est cette édition que semble avoir connue Leroux de Lincy et d'après laquelle il parle du lapidaire de Mandeville, seul cité de notre temps, parmi les lapidaires français, avec celui de Marbode. Voyez les fragments publiés dans le Livre des Légendes, p. 129-132. — Du reste jusqu'à ce jour tous les lapidaires français en vers que l'on rencontrait passaient pour la traduction de Marbode, et tous les lapidaires en prose étaient l'œuvre de Mandeville. C'est ainsi que D. Pitra, mentionnant le traité sur les pierres précieuses contenu dans le nº fr. 2008, manuscrit qu'il n'a sans doute jamais vu, le donne comme étant le lapidaire de Mandeville; ce qui est une erreur (Voy. le Spicilegium Solesmense, t. II, p. 346.)

5° Enfin nous connaissons une dernière édition, in-8° goth., ainsi intitulée: « Le grand lapidaire, ou sont declarez les noms des pierres orientales avecque les vertus et propriétés d'icelles, aussi les isles et peys ou elles croissent et dont on les apporte, composé par Jan de Mandeville, chevalier. Veu et corrigé par plusieurs marchans ayant eté esditz pays et regions, avecque l'opinion des habitanz d'iceux, outre les precedentes impressions, Mille cinq cens soixante et un, a Paris, pour Jean Bonfons, libraire demeurant en la rue Neuve Nostre Dame, a l'enseigne Saint Nicolas. »

Cette dernière édition, qui est, comme les précédentes, trèsrare, a eu l'honneur d'être reproduite de nos sours in extenso, avec un excellent commentaire tout à fait au courant de l'état actuel de la science minéralogique, par M. del Sotto 1. Par malheur, il est aussi difficile de se procurer la réimpression que l'original, et j'en aurais même ignoré l'existence si M. H. Bordier n'avait obligeamment mis son exemplaire à ma disposition. M. del Sotto ne semble pas très-versé dans la littérature du moyen âge et il n'a sans doute pas connu d'autre lapidaire que celui qu'il reproduit, mais son ouvrage m'a été de la plus grande utilité pour l'identification des pierres du Pseudo-Mandeville.

d). Il me faut encore placer à la fin de cette troisième partie un de ces lapidaires informes en prose, qui ne rentrent exactement dans aucune des divisions que j'ai cru devoir établir, et que, pour ne pas les passer sous silence, je me vois forcé de rattacher, à cause de leurs affinités plus ou moins prochaines, à l'un ou l'autre des traités que j'étudie avec plus de détails. Il s'agit cette fois encore d'une compilation indigeste dont les éléments sont pris sans discernement de côté et d'autre, et où les pierres sont énumérées sans ordre apparent.

Je ne connais de la compilation dont je parle qu'un seul manuscrit, que je vais analyser en peu de mots. Ce qui m'a fait la rejeter à cette place, c'est qu'avec les pierres mentionnées par Pline, Isidore, Marbode, etc., on y remarque aussi les pierres qui

¹ Le lapidaire du quatorzième siècle. Description des pierres précieuses et de leurs vertus magiques, d'après le traité du chevalier Jean de Mandeville, avec notes, commentaire et un appendice sur les caractères physiques des pierres précieuses, à l'usage des gens du monde, par ls. del Sotto. Vienne, imprimerie impériale et royale, 1862, gr. in-8°, de xv-213 p. et 2 pl.

« Aristote dit et enseigne qu'il sont deux pierres precieuses et de merveilleuse vertu; et l'une est rouge et l'autre blanche, et sont trouvées en eau, en lieu tenebreux, et a la blanche telle nature que depuis le soleil couchant elle pert sur l'eau jusques a minuit, et depuis elle converse de sa nature jusques au fond», etc. Les trente-quatre pierres qui suivent nous sont en grande partie connues, et, telles que l'aimant, l'agathe, le cassidoine, ont déjà été décrites dans le paragraphe premier, mais dans deux ou trois autres articles on semble retrouver une influence des traités médicaux faits par les savants arabes de l'Espagne d'après de prétendus traités d'Aristote.

Marbode et qu'il est difficile souvent de reconnaître sous les noms dont elles sont affublées, on lit ce nouvel avertissement :

Après une description des vertus du baume, ce lapidaire se termine par trente-six pierres où se retrouvent en majorité celles qui sont spéciales à Mandeville. — Enfin le manuscrit est complété par quelques feuillets de recettes et de médicaments fournis

par des herbes excellentes contre la gravelle et autres maladies. En somme ce dernier manuscrit semble être le dernier mot de la science minéralogique du moyen âge, puisqu'en prenant à Marbode, à Mandeville et même à Aristote leurs plus belles descriptions, il est parvenu à faire connaître et apprécier à ses lecteurs plus de cent pierres.

FIN DU PREMIER LIVRE.

# LIVRE II

LAPIDAIRES D'ORIGINE CHRÉTIENNE.

Mr.

## PRÉFACE

Les lapidaires français que nous avons étudiés jusqu'ici, bien que composés aux siècles les plus croyants du moyen âge, et bien que leurs sources immédiates soient les écrits de Marbode et d'Isidore, c'est-à-dire de deux évêques chrétiens. sont d'une inspiration exclusivement païenne. On trouve bien, çà et là, dans les lapidaires en prose particulièrement, quelque préambule où l'auteur cherche à donner plus d'autorité aux merveilles qu'il va décrire en rappelant que c'est Dieu qui créa les pierres et leur donna toutes leurs vertus; le prétendu Mandeville, aussi, met son ouvrage sous l'invocation de la sainte Trinité. Mais enfin l'esprit chrétien a très-peu pénétré ces sortes de traités. Quelle que soit la provenance première des fables répandues dans ces la pidaires, soit qu'elles rappellent des croyances indiennes ou des pratiques chaldéennes transmises à l'Europe dès l'antiquité classique et acceptées par les Grecs et par Pline, soit qu'elles se confondent, pendant le moyen âge même, avec celles que les savants et les médecins arabes contribuèrent à répandre, nous sommes en présence de traditions très-anciennes, étrangères au génie des peuples occidentaux, et qui ont traversé douze siècles de christianisme sans avoir subi d'altération sensible. On peut même affirmer que le moyen age a souvent - je ne parle pas des erreurs scientifiques dans lesquelles il n'a fait que s'enfoncer

davantage — plutôt exagéré l'esprit bas, empirique, antireligieux, de ces traditions qu'il ne l'a atténué.

Voilà pour la question d'origine. Quant à la destination de ces traités, elle ne fut pas manifestement différente de celle des ouvrages qu'ils imitaient. Si les Orientaux et les Arabes avaient recueilli tous les préjugés répandus sur les pierres, ç'avait été pour en composer des collections de recettes à l'usage des médecins ou des descriptions de parures commandées par des lapidaires. Le moyen âge ne fit pas autrement : la plupart des traités latins ou français, en prose ou en vers, que j'ai cités jusqu'à présent, nous ont été conservés par des manuscrits de science médicale ou de renseignements pratiques. Il alla même plus loin : ces erreurs grossières, ces superstitions que l'antiquité classique lui avait transmises sans trop y croire, mais qu'il se garda bien de jamais contrôler par la simple observation des faits, ces erreurs lui apparurent comme le dernier mot de la science; il les plaça sous la protection d'Aristote, de Metrodorus, et de vingt autres qui n'en avaient jamais parlé et dont il ignorait souvent le nom exact. Il fit de tous ces contes de bonne femme comme un corps de doctrine, auquel il borna tout ce qu'il voulut connaître en minéralogie; et tel des lapidaires dont j'ai parlé, surtout ceux qui, en latin ou en français, ont la forme versifiée, était certainement destiné aux exercices de l'École.

Cependant, — je l'ai déjà fait remarquer, — avec le début du xm² siècle, nous voyons apparaître une nouvelle série de lapidaires français, dont l'origine et surtout la destination sont tout autres. Ce n'est pas que toute une moitié au moins de ces œuvres ne se ressente encore de l'influence païenne; ce n'est pas que nous n'y retrouvions une grande partie des merveilleuses qualités des pierres précieuses que Pline, Isidore, Dioscorides avaient recueillies dans leurs encyclopédies, que Marbode et Damigéron ont traitées séparément, et qui avaient, de là, passé déjà dans les

PRÉFACE 209

premiers lapidaires. Mais, d'abord, le nombre des pierres, dans ces nouveaux ouvrages, est limité à un chiffre déterminé : puis, surtout, la partie descriptive n'y est qu'un accessoire, et sert seulement à faire accepter, à introduire l'autre, qui est d'inspiration toute différente. Je veux parler de la signification symbolique qui, dans ces nouveaux traités, est attribuée aux pierres, et des propriétés morales et mystiques qu'on leur donne en même temps que les propriétés médicales. Ce n'est plus à toutes les pierres que nous avons affaire, mais seulement à celles que Dieu a pris le soin de désigner lui-même, et qui sont nommées soit dans l'Ancien Testament, soit dans l'Apocalypse, soit dans certains Pères de l'Eglise. Donc ici l'inspiration n'est pas seulement orientale; elle est de plus chrétienne. Et surtout le bût de ces œuvres, c'est de faire passer, sous le couvert des idées reçues sur les pierres, des exemples de morale et d'édification, et en même temps d'initier les âmes au mysticisme.

Ce nouveau courant découle de trois sources que nous allons étudier successivement. Nous verrons ensuite quels ont été les résultats de ce nouvel ordre d'idées dans la littérature française, objet spécial de ce travail <sup>1</sup>.

## Les douze pierres du Rational.

§ I. — Comme tous les Orientaux, les Juifs furent de bonne heure frappés par l'éclat et la rareté des pierres précieuses; et, de même qu'on voit dans les chants sacrés de l'Inde la preuve de l'estime que sur les bords du Gange on professait pour ces magnifiques produits répandus là par la nature avec plus d'abon-

¹ Je ne rappelle ici que pour mémoire,—et afin qu'on ait toujours présente à l'esprit une division que je crois conforme aux faits, — qu'à côté des lapidaires du premier livre que j'appellerai pratiques, à côté de ceux de ce second livre qui sont mystiques, il est une troisième série de lapidaires dont l'origine remonte à la Chaldée et à l'Egypte, et dans lesquels les astronomes et les nécromanciens du moyen age ont décrit les vertus magiques des pierres gravées. On sait que j'ai réservé cette troisième série pour en faire l'objet d'un travail spécial.

dance que nulle part ailleurs, de même, sur les rives du Jourdain, le livre saint des Hébreux nous fournit de nombreux témoignages d'une égale admiration. Ce ne sont pas seulement les écrits des prophètes 1 qui nous montrent le peuple de Dieu empressé à rechercher chez ses voisins les gemmes les plus belles pour en parer ses vêtements ou ses temples; la Loi elle-même leur donne une place d'honneur. Tout le monde connaît le passage où Dieu décrit à Moïse les vêtements que devra porter le grand-prêtre. Parmi ces vêtements est l'éphod, sorte de surplis attaché sur les deux épaules par deux agrafes ornées chacune d'un onyx où devaient être gravés six des noms des enfants d'Israël 2, et surtout le rational ou pectoral, destiné à orner la poitrine d'Aaron 3. Ce rational 'était chargé de quatre rangées de trois pierres chacune, et sur chaque pierre était encore gravé le nom d'un des fils de Jacob. On est loin d'être d'accord sur l'interprétation des noms hébreux <sup>5</sup> des douze pierres mentionnés dans ce passage <sup>6</sup>. Je n'ai pas à entrer dans les discussions soulevées par la traduction qu'en ont donnée les diverses versions de la Bible, d'autant plus que tous les lapidaires dont je vais m'occuper dérivent d'une seule version, la Vulgate. Il me suffit donc de rappeler ici les noms que la Vulgate attribue aux douze pierres de l'Exode; les voici selon leur ordre et leur disposition sur le rational 7.

¹ Voir Ezéchiel, III, 9; XXVII, 46; XXVIII, 43; add. Job. XXVIII, 46-19.
² Exode, XXVIII, 9-12.
³ Ibid., XXVIII, 17-21. Cf. Ibid., XXXIX, 40-13.
⁴ Sur le rational et son emploi au moyen âge, voir le Dictionnaire du mobilier de M. Viollet-le-Duc, t. IV, p. 213.
⁵ Voici ces douze noms avec la traduction du passage, que je dois à l'amitié de M. A. Darmesteter: Exode, XXVIII, 47: «Tu le garniras (le rational) de pierreries enchâssées, formant quatre rangées.
Une rangée: ODEM, PITDAH, et BAREKETH.
18. Et la seconde rangée: NOPHEKH, SAPPIR, et JAHALOM.
19. Et la troisième rangée: THARSCHISCH, et SCHOAM et IASCHPEH. »
⁶ M. Clément Mullet, à qui on doit un excellent Essai sur la mineralogie arabe (V. Journal asiatique, 1868, 6° série, t. XI, p. 5 et suiv.), voulait aussi aborder la minéralogie de la Bible, surtout les noms des pierres du Pectoral du grand prêtre. « Mais, dit-il, la question présente des difficultés si nombreuses, il y a tant d'incertitude et de divergence parmi les traducteurs que nous avons cru devoir y renoncer. »
7 Conf. le passage de saint Jérôme, dans Migne, Patr. lat., XXVIII, p. 293,

#### FRÉFACE

| 1  | Sardoine,    | 2  | Topaze, | 3  | Émeraude,  |
|----|--------------|----|---------|----|------------|
| 4  | Escarboucle, | 5  | Saphir, | 6  | Jaspe,     |
| 7  | Ligure,      | 8  | Agate,  | 9  | Amëthyste, |
| 10 | Chrysolithe, | 11 | Onyx,   | 12 | Béryl¹.    |

Une fois ainsi désignées par Dieu et transmises au peuple par le témoignage du prophète, les douze pierres du pectoral devinrent les pierres sacrées par excellence. Outre qu'en elles semble se résumer à peu près toute la science minéralogique des Hébreux, elles prirent de bonne heure, chez ce peuple même, une signification symbolique, en rapport avec le nom de la tribu gravé sur chacune d'entre elles 2. La trace de ces préoccupations allégoriques se retrouve dans la plupart des commentateurs juifs de la Bible 3.

La religion chrétienne, dès les premiers siècles, s'est emparée de ces pierres et des idées qu'elles représentaient. Elle admet aussi sans contestation le témoignage du prophète et continue à croire à la puissance occulte des gemmes placées comme emblèmes sur le pectoral d'Aaron. Mais ces pierres perdent peu à peu leur ancienne signification symbolique et leurs rapports astronomiques avec les douze signes du zodiaque; elles ne représentent plus aux yeux des Pères de l'Église, d'après le rang qu'elles occupent ou

¹ M. H. Emmanuel, Diamonds and precious stones (London, 1867, in-12, p. 36-37), a donné un tableau comparatif des noms des douze pierres en nébreu, dans l' « authorized version », la Vulgate, les Septante, les trois versions chaldéennes, les versions syriaque, arabe et samaritaine. Il est curieux à consulter. J'y ai cependant relevé une erreur : par suite d'une inadvertance, sans doute, la liste des pierres de la Vulgate qu'il donne est absolument semblable à celle des Septante, c'est-à-dire que les pierres y ont cet ordre : 1 sarde, 2 topaze, 3 émeraude, 4 anthrax (escarboucle, rubis), 5 saphir, 6 onyx, 7 ligure, 8 agate, 9 améthyste, 10 chrysolithe,11 béril, 12 jaspe. Or, en réalité, dans la Vulgate, le jaspe occupe la sixième place, traduisant IAHALOM, et l'onyx et le béril les onzième et douzième, traduisant ICHOAM et lASCHPEH.

<sup>\*</sup>Sur la correspondance symbolique des douze pierres avec les douze enfants d'Israël, les douze mois de l'année et les douze signes du zodiaque, il faut consulter le curieux travail de M. H. de Charencey intitulé: De quelques idées symboliques se rattachant au nom des douze fils de Jacob. Paris, Maisonneuve, 1874, 8°, 104 p. Voy. notamment les tableaux de la page 34.

3 Rabbi Benjamin, De lapidibus pretiosis pectoralis. Ms. Bibl. de Leyde Cod. 23 Varnerian (voy. Cal. Vet. p. 406).

leur couleur, que les douze apôtres 1, ou les anges 2, ou les vertus mystiques du Christ 3. Cette nouvelle interprétation inspire alors un très-grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels je me contenterai de citer les traités de saint Épiphane et d'Anastase le Sinaïte περί τῶν ιβ' λίθων δυναμέως et les œuvres latines d'Hildebert, de Richard de Saint-Victor, d'Hugues de Saint-Victor, d'Alexandre Neckam 4, etc., etc., qui portent presque toutes pour titre : De duodecim patriarchis allegorice per lapides rationarii summi pontificis designatis. En outre les manuscrits de nos bibliothèques conservent encore d'innombrables proses anonymes sur les douze pierres précieuses (De XII lapidibus pretiosis) 5.

Du monastère et de l'école, où elles avaient été composées et où elles eurent le plus grand succès, ces moralisations se répandirent dans le public. Ce fut d'abord l'œuvre des sermonnaires, qui ont tant abusé de la symbolique et des explications morales. C'est ainsi que nous voyons maître Arnoul de Crespi, dans un sermon prononcé en 1273, comparer la passion de Jésus-Christ tour à tour au béryl, à la topaze, à l'onyx, à l'agate, enfin aux douze pierres du rational 6. Puis on traduisit les proses latines ellesmêmes dans les diverses langues vulgaires. Le British Museum, par exemple, possède une version en anglo-saxon conservée dans un manuscrit du xiº siècle 7. On cite aussi un traité sur les

Voy, saint Jérôme (Migne, Patrol. lat., xxII, 887); saint Augustin (Ibid., xxxII, 166); Raban Maur (Ibid., cIX, 138); Rupert (Ibid., cLXVII, 1013). Les pierres représentent aussi les saints, les martyrs, les prophètes.
 Grégoire le Grand, dans D. Pitra, Spicil. Solesm., t. II, p. 333.
 Cornelius a Lapide, sur l'Exode, ch. xxVIII.
 Voir les annotations de D. Pitra à la prétendue Clef de saint Méliton, Spicil. Solesm., t. II, p. 332-335 et 344-346. — Il existe à Berne un glossaire latin du neuvième siècle où sont mentionnées les douze pierres du grand prêtre, qui sont celles que Dieu aima le plus et auxquelles il donna les plus grandes vertus; voy. Sinner, Catal. Bern., t. I, p. 361 et suiv. Pour ce qui est de l'étude du symbolisme des pierres précieuses, œuvre que je serais incapable d'entreprendre, et à laquelle je me borne à fournir des textes, il faut lire l'article de M<sup>mis</sup> Félicie d'Ayzac dans les Annales archéotogiques de Didron, t. V, 1846, p. 216.
 Si communs que soient ces petits traités, ils ne le sont pas encore autant que ceux dont je parlerai dans le paragraphe suivant.
 Histoire littéraire de la France, t. XXVI, p. 433.
 Cod. Cott. Tib. III (D. Pitra, Spicil., t. II, p. 346, note 12).

PRÉFACE 213

noms des douze pierres et des douze patriarches en grec du xmº siècle '. Enfin il existe plusieurs lapidaires en ancien allemand, dont je dois la connaissance à M. W. Færster et à M. Joseph Haupt. J'en dirai quelques mots.

Ces lapidaires, conservés dans quatre manuscrits, sont en vers. Le premier, qui se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque de Vienne (Autriche) nº 2940, fol. 1, décrit d'abord les douze pierres, qui, suivant l'auteur, étaient incrustées sur le pectoral d'Aaron²; puis viennent les descriptions d'une trentaine d'autres pierres telles que le diamant, la cornaline, le corail, l'héliotrope, le gérachite, le calcédoine, etc., pour finir par le dyacorda (diadocis), qui semble descendre des sources orientales et classiques que nous connaissons déjà. Ce lapidaire, qui est en ancien bas-allemand, débute ainsi:

Der erste het kerbunkelsten, Dat ny sterne also schen, etc.

Trois autres manuscrits 3 contiennent le second de ces lapidaires, qui est l'œuvre d'un nommé Volemar. C'est du moins ce qu'a conclu M. J. Haupt du vers 23 du ms. 5305:

Nu bin ich Volemar genant.

Après le prologue, qui commence par ces vers :

Got gebe daz er ez engelde Der mer iemer geschelde,

et contient la mention de l'auteur, on trouve la description des douze pierres d'Aaron, classées dans cet ordre : almendin, topa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Pitra, *Ibid.*<sup>2</sup> Les noms et l'ordre de ces pierres proviennent d'une version de la Bible autre que la Vulgate.

autre que la Vulgate.

<sup>3</sup> Bibl. de Vienne, lat. 5305, fol. 274 d, et 2898, fol. 92 a, et un ms. du British Museum, décrit par Baechtold, Deutsche Handschriften im Britischen Museum (Schaffhausen, 1873).

214 LIVRE II

sius. smaragdos, karbunkelsteyn, saphirus, jachant, cristalle, achat, amatiste, krysolyte, onychynus, jaspis. Puis il s'occupe, comme le premier lapidaire ancien bas-allemand, avec lequel il a beaucoup de ressemblances, du diamant, de la cornaline, du corail, etc., pour finir aussi par le diacoda.

En français, les œuvres latines mystiques ne furent pas textuellement traduites, mais elles ont laissé de nombreuses traces dans notre ancienne littérature. L'influence fut d'abord peu sensible. Un grand nombre de lapidaires purement médicaux ou pratiques citent les pierres de l'Exode, les nomment et passent. Dans les deux plus beaux manuscrits du Pseudo-Mandeville nous ne trouvons pas grand'chose de plus : immédiatement à la fin de l'œuvre, on lit cette rubrique : « Ce sont les douze pierres que notre seigneur Dieu commanda au prophète Moïse que il mesist a ses paremens et par l'ordre que dessus pouez veoir 1. » Suit une deuxième figure, présentant les douze pierres rangées en triangle trois par trois, et au-dessous de laquelle on lit encore : « Il est assavoir que es vestemens et paremens de Aaron estoient ces douze pierres precieuses mises par ordre, en la maniere qu'en ceste figure cy dessus sont ordonnées et mises par escript 2. »

D'autres lapidaires font comme les poèmes allemands que nous venons de voir; ils commencent leur description des vertus naturelles des pierres par les douze gemmes nommées dans l'Exode, en ayant soin seulement d'ajouter que c'est Dieu qui les nomma à Moïse, mais sans dire un mot de leurs vertus mystiques. Nous avons déjà vu des exemples de ce fait dans certains lapidaires en prose du premier livre. Il se reproduit souvent dans les encyclopédies, et notamment dans le livre de Sydrac. Là, avant de nousdire ce que c'est que dyane, soryge, crassimulf, veromidor, reflambine, cottrice, turquemaf, pour finir par le chrysoprase, l'herbe

<sup>1</sup> Ms. Bibl. nat. fr. 9136, fol. 362 verso. Cf. Bibl. de Bruxelles, nº 11058, fol. 126 recto.

<sup>2</sup> Ibid.

pour la vue, l'herbe pour pisser, et l'herbe pour engrosser femme, l'auteur commence par traiter des pierres de l'Exode dans l'ordre accepté par le moyen âge français, celui de la Vulgate <sup>1</sup>.

Enfin dans la littérature proprement dite on retrouve cette tradition des douze pierres de l'Exode considérées comme les plus précieuses de toutes <sup>2</sup>. J'en citerai l'exemple le plus frappant. C'est, dans le *Roman de Troie*, de Beneoit de Sainte-More, la description de la chambre où repose Hector:

> En la chambre de l'aubastrie Ou l'ors d'Arraibe reflambie, Et les doze pierres jomeles, Que Dex en eslut as plus beles Quant precioses les nomma: Ço est safirs et sardona, Topace, brasme et crisolite, Bericle, esmeraude, ametiste, Jaspes, rubis, cieres sardoines Escharboucles et calcedoines 3.

Dans la suite il est question d'autres pierres, telles que l'alemandine, l'electre et le gagatès, mais Beneoit n'en a pas moins

¹ Bibl. nat., ms. fr. 1161.
² Dans la lettre du prètre Jean à l'empereur Manuel, la même influence se remarque sur la littérature latine. En parlant des merveilles de son pays, le prètre Jean dit: «Et ibidem inveniuntur naturales lapides smaragdi, carbunculi, saphiri, topazii, crisoliti, onichini, berilli, ametesti, sardinei, et plures alii preciosi lapides. » (Jubinal, Œuvres de Rutebeuf, ¹rº éd., t. II, p. 446. Cf. ms. lat. 3858 A, fol. 200 verso.) On le voit, il n'est nommé dans ce passage que neuf pierres, et ce sont neuf de celles de l'Exode. Dans la traduction française de la même lettre, les pierres citées à cet endroit sont au nombre de treize: « Et lesgens de la contrée y treuvent plusieurs pierres precieuses si comme esmeraudes, safirs, jaspes, celidoines, cassidoines, carboncles, onicles, topasses, rubins, jacintes, grisolites, beris, sardines, et moult d'autres pierres de grant bonté (Jubinal, ibidem, p. 460.). » Sur ces moult d'autres pierres de grant bonté (Jubinal, ibidem, p. 460.). » Sur ces reize pierres, onze appartiennent à l'Exode, et deux, les cassidoines et les jacintes, sont nommées dans la seconde source dont je vais m'occuper, l'Apocalypse. Du reste, à la citation de ces pierres comme les plus précieuses se borne l'influence d'une tradition chrétienne : comme je l ai dit dans l'introduction, toutes les fois que dans le reste de la lettre il est question de nouveau de ces pierres, leurs vertus sont purement morales et naturelles, et proviennent de la tradition orientale pure.
³ Ed. Joly, t. 1, p. 203, vers 14583-14594.

commencé par les douze de l'Exode, parce qu'elles étaient en quelque sorte consacrées. Il faut à ce propos remarquer ici qu'après tout c'est la seule concession que l'esprit du moyen age ait faite aux théories de l'Église sur les vertus morales des pierres précieuses. Les auteurs qui écrivent pour le public, et non pour les clercs, veulent bien parler tout d'abord des pierres mentionnées dans la Bible et sur lesquelles il existait tant de traités spéciaux, mais ils ne s'avancent guère au delà. La signification mystique, les légendes symboliques que les Pères avaient attachées aux pierres du rational restèrent presque toujours lettres closes pour quiconque ne faisait pas partie de l'Église. Toutes ces moralisations n'étaient en quelque sorte qu'un langage réservé aux seuls initiés et compris par eux seuls.

Il y eut cependant deux tentatives, au xin° et au xiv° siècle, pour faire pénétrer dans le peuple, en les mettant d'abord en vers français, puis en prose, les vertus morales et allégoriques que tant de traités latins attribuaient aux pierres de la Bible. J'imagine que ces lapidaires spéciaux, que j'étudierai et publierai dans les chapitres suivants, ont été écrits pour tâcher aussi d'atténuer un peu la vogue des lapidaires purement païens, qu'ils copiaient cependant en partie. Ils eurent, eux aussi, leur moment de succès, car je connais six manuscrits du lapidaire en vers, et au moins autant de celui qui, à son imitation, nous décrit d'abord la « senefiance » des douze pierres d'Aaron.

Les ouvrages sur les vertus mystiques des pierres précieuses du pectoral du grand-prêtre ne cessèrent pas avec le moyen âge; ils se succédèrent de siècle en siècle jusqu'à notre temps, où les idées des Pères de l'Église sur la symbolique chrétienne se retrouvent encore dans des livres d'un caractère scientifique comme ceux du P. Cahier et de D. Pitra. Nous signalerons, parmi ces traités spéciaux, au xvie siècle, celui d'Andr. Bacci 1, au xvie ceux

<sup>1</sup> Le XII pietre pretiose, le quali adornavano i vestimenti del sommo sacerdo te

de Jean Braun 1 et de Mathieu Hiller 2, enfin au xviii l'ouvrage de Fogginus 3 et celui de Diaz Martinez 4.

§ II. Les pierres de l'Apocalypse. — Il existe un second passage des saintes Écritures où les pierres précieuses tiennent une place importante, et qui a fourni une nouvelle et encore plus abondante matière à l'imagination mystique du moyen âge chrétien. Je veux parler du chapitre xxi de l'Apocalypse (v. 19, 20), où l'auteur décrit la muraille de la Jérusalem céleste.

(V. 19-20). « Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses.

| Le premier fondement était de | Jaspe;                    |
|-------------------------------|---------------------------|
| Le second, de                 | Saphir;                   |
| Le troisième, de              | Calcédoine ;              |
| Le quatrième, d'              | $\it Émeraude$ ;          |
| Le cinquième, de              | Sardonix;                 |
| Le sixième, de                | Sardoine;                 |
| Le septième, de               | ${\it Chry solithe} \; ;$ |
| Le huitième, de               | Bėryl ;                   |
| Le neuvième, de               | Topaze;                   |
| Le dixième, de                | ${\it Chry soprase}$ ;    |
| Le onzième, d'                | Hyacinthe;                |
| Et le douzième, d'            | Améthyste. »              |

On remarquera que ces pierres, à quatre exceptions près, et dans un autre ordre, sont les mêmes que celles que le moyen âge a d'après la Vulgate attribuées au pectoral d'Aaron. L'escarboucle,

<sup>...</sup> con un discorso dell'Alicorno e dell'Alce. Rome, 1587, 4°. Trad. en latin,

par Wolfg. Gabelchover, Francf. 1643, 8°.

¹ Vestitus sacerdotum Hebræorum, seu Commentarius amplissimus in Exod.

xxvIII. Amsterdam, 1680, in-4°.

2 Tractatus de XII gemmis in pectorali Pontificis Hebrworum. Tubing., 1698, 4°.

<sup>3</sup> Dissertatio de antiqua versione latina Epiphanii super XII lapides. Rome

<sup>1743, 4°.

&</sup>lt;sup>b</sup> Tractatus de sacris lapidibus (voyez pour d'autres traités encore D. Pitra,

le ligure, l'agate et l'onyx de l'Exode y sont seulement remplacés par la calcédoine, le sardonix, le chrysoprase et l'hyacinthe. Du reste, il n'y a pas ici, comme pour les douze pierres de l'Exode, d'hésitation sur l'interprétation des noms des pierres citées. J'ajoute que si, dans l'esprit de l'auteur, ces douze pierres et l'ordre dans lequel elles sont rangées correspondaient d'abord à quelque tradition astronomique, ou conservaient simplement une signification allégorique quelconque, le sens, ainsi qu'il était arrivé pour les douze pierres de l'Exode, ne tarda pas à s'en perdre 1. Les Pères de l'Eglise ne virent bientôt plus dans ces pierres, comme dans celle de l'Exode, et plus encore, à cause de leur origine déjà foncièrement mystique, que des prétextes à moralisation, que des sujets d'allégorie. Selon sa couleur, le rang qu'elle occupe dans l'énumération de l'apôtre, le rapport qu'elle a avec telle ou telle des pierres du rational, chaque pierre a une signification propre, et est le symbole d'une vertu particulière. L'émeraude, par exemple, qui est verte et la troisième nommée dans l'Exode, signifie «la tres grant verdor de la foi de la trinité»; mais comme saint Jean ne la nomme que la quatrième, cela prouve qu'elle est en même temps l'emblème de la « foides quatre evangelistes». En outre les lapidaires païens avaient prétendu que l'émeraude était gardée au bord d'un fleuve par des griffons auxquels des hommes n'ayant qu'un seul œil et nommés Arimaspi<sup>2</sup> parvenaient à la ravir. Les commentateurs de l'Apocalypse s'emparent de cette légende et déclarent que les Arimaspi sont les apôtres, qui vont chercher l'émeraude, c'est-à-dire la foi, en n'ayant qu'un œil, c'est-à-dire Jésus-Christ; quant aux griffons, ce sont les diables. Le lapidaire conclut en disant: « Toutes ces choses doivent avoir en memoire tuit cil qui esmeraude portent. »

<sup>2</sup> Cf. Marbode, § 7, sub verbo Smaragdus.

<sup>1</sup> M. de Charencey lui-même (De quelques idées symboliques, etc., p. 102) renonce à retrouver leur «valeur emblématique», et se borne à constater la «différence des données symboliques dans ces deux versets et dans les passages de la Bible».

Une fois cette nouvelle symbolique formée, elle ne varie plus guère depuis saint Jérôme jusqu'à la fin du moyen âge. Les traités en prose et en vers latins qui furent composés sous cette inspiration sont encore plus nombreux que ceux qui ne procèdent que de l'Exode. Dans tous on retrouve que le saphir, par sa couleur bleue, symbolise ceux qui méprisent les biens de la terre et n'aspirent qu'aux jouissances célestes; que la calcédoine ne brille pas dans l'intérieur des maisons, mais seulement à l'air libre, à « l'air divin », et qu'alors elle a la propriété d'attirer les pailles si on la chauffe aux rayons du soleil; aussi représente-telle ceux qui, réchauffés au souffle du vrai soleil qui est le Christ, attirent à eux les pécheurs et les remettent dans la droite voie. Souvent ces allégories sont accompagnées de conseils médicaux des plus bizarres : une description mystique des douze pierres. conservée dans un manuscrit de Bruxelles 1, débute ainsi : a Jaspis luxuriam cohibet, fantasmata pellit, fluxum sanguinis stringit, mulieribus est utile, menstruum prohibens, vetat conceptionem, » etc., ce qui n'empêche pas le même jaspe de personnifier par sa couleur verte ceux qui se tiennent fermes dans leur foi: « Et est viridis coloris et semper virent in ea fide. »

Parmi ces innombrables productions latines, il est une prose qui semble avoir eu un assez grand succès. C'est celle qui se trouve dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale lat. 14470, à la suite de l'ancienne traduction française du lapidaire de Marbode. Quoique rien n'indique qu'elle soit de l'évêque de Rennes, j'admets volontiers l'attribution que lui en a faite Beckmann en la publiant <sup>2</sup>. Il ne serait pas impossible que dans ses dernières années Marbode, pour faire oublier l'impiété de son premier lapidaire, se fût mis à composer une prose selon les idées de l'Église. Ce

Damies 1 - Vo.

Bibl. de Bourgogne, nº 2834, petit in-4º du quinzième siècle, sur papier, non paginé.
 Marbodi liber lapidum, etc., p. 136.

220 LIVRE II

n'est du reste qu'une supposition, cette prose ne lui étant pas plus attribuée dans le manuscrit A 1 que dans le manuscrit de Bruxelles 2834, qui la contient aussi 2. Elle commence ainsi:

> Cives cœlestis patriæ Regi regum concinite, etc.

Elle a dix-sept versets, et dans tous les cas semble ancienne 3. En prose, les « explications morales » des proses de l'Apocalypse ne sont pas plus rares. L'une d'elles a encore été publiée par Beckmann 4, toujours d'après le même manuscrit, et est aussi attribuée par lui à Marbode, mais cette fois, selon moi, sans vraisemblance; elle est suivie des propriétés médicales de ces mêmes douze pierres <sup>5</sup>. Des traités à peu près semblables se trouvent dans d'autres manuscrits de la Bibliothèque nationale 6, de Bruxelles<sup>7</sup>, de Gand<sup>8</sup>, de Florence<sup>9</sup>, de Munich<sup>10</sup>, de Londres<sup>11</sup>, de Troyes<sup>12</sup>, et peut-être dans bien d'autres qui sont simplement dans les catalogues désignés comme contenant des ouvrages sur les douze pierres sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit des pierres de Moïse ou des pierres de saint Jean 13. Du reste nous laissons à d'autres le soin de classer et de publier ces lapidaires latins. Étudions maintenant leur influence sur la littérature française.

Le lapidaire attribué à Mandeville n'a encore ici qu'une

<sup>1</sup> On l'a aussi faussement attribuée à Hildebert (voy. Cat. des mss. des *Dép.*, t. III, p. 66).

Dép., t. III, p. 66).

2 Cat. de la Bibl. des Ducs de Bourgogne, t. I, p. 57.

3 Un autre traité en vers, commençant par : «Jaspis fundatur primus», se trouve aussi à Bruxelles, dans le ms. 8887, qui est du douzième siècle.

4 Ouvrage cité, p. 138-144.

5 Conf. le ms. lat. de la Bibl. nat. 4007 A, fol. 81 recto.

6 Lat. 44297, fol. 483 v°, 46325, fol. 52, et 11207, fol. 76 (treizième siècle).

7 N° 12133, fol. 24 verso (treizième siècle).

8 N° 16, fol. 63 verso (douzième siècle) (voy. Saint-Genoix, Cat., p. 27).

9 N° cix de la Bibl. Léopold-Laurentienne (voy. Bandini, Biblioth. Leop.-Laur. t. II. p. 492).

Laur., t. II, p. 422).

10 Lat. 4688, fol. 352, quinzième siècle (voy. Cat. cod. lat. bibl. reg. Mon., t. I, part. II, p. 491).

11 Brit. Mus. add. mss. 13961 (voy. Hippeau, Arch. des Missions, t. V, p. 132).

12 N° 4748, treizième siècle (voy. Cat. des mss. des Dép., t. II, p. 678 et 733).

13 Voyez par exemple de très-fréquentes mentions de ce genre dans le Catalogue des manuscrits des Bibl. des Départements.

courte phrase: « S. Johans li euvangelistes, si com ilh dist en l'Apocalypse, vit paradis fondeit sour ches XII pires preciouses contenues en la figure chi après escripte <sup>1</sup> », et cette figure:

| Jaspis<br>Sardonius | Saphirus<br>Sardus |
|---------------------|--------------------|
| Topasius            | Crisoprasius       |
| Calcedonius         | Smaragdus          |
| Crisolitus          | Bericlus           |
| Jacinthus           | Amatistes          |

Mais il y eut surtout des descriptions, à l'imitation des œuvres latines, dans presque toutes les langues de l'Europe. J'en connais une en prose allemande, qui a été publiée dans la Germania 2 par M. Anton Birlinger d'après un manuscrit de Munich 3. Dans notre littérature française, je ne connais pas de traduction de quelqu'un des traités latins, et ce n'est qu'accidentellement qu'il est fait mention des vertus symboliques des pierres de saint Jean. On se contente de les décrire de préférence à d'autres, soit avec celles de l'Exode, soit séparément; on les choisit parce que la tradition et l'enseignement de l'école les imposait, mais, sauf l'exception que l'on verra, c'est tout. Une preuve très-frappante et ancienne de la difficulté qu'avait le mysticisme à s'introduire dans les ouvrages écrits en langue vulgaire nous est fournie par la vieille poésie (religieuse pourtant et mystique s'il en fut jamais) sur la vie de saint Brandan, composée en 1126, et conservée, encore inédite, au British Museum 4. En décrivant les pierres du Paradis, le poëte français se borne à dire :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. de Bruxelles, 11058, fol. 127 v°. Cf. Bibl. nat. mş. fr. 9136, fol. 363

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. VIII, p. 300. <sup>3</sup> N° 536, fol. 82-84. <sup>4</sup> Ms. Cott. Vespas. B. X.

Mais les gemmes font grans luurs
Dum purplantez esteit li murs.
As gutes d'or grisolites
Mult i aveit d'isselites;
Li murs flamment tout a brase
De topaze, grisoprase,
De jargunce, calcedoine,
De smaragde e sardoine.
Jaspes od les ametistes
Forment luisent par les listes,
Li jacinctes clers i est il
O le cristal et le beril <sup>1</sup>.

Il est vrai que cette sèche énumération des pierres de l'Apocalypse ne parut pas suffisante au versificateur qui s'avisa de délayer en trois cent onze quatrains latins l'œuvre française. Dans ce poëme la description du même mur occupe en effet les strophes 277-287, soit quarante-quatre vers ; toutefois l'augmentation ne provient pas des explications allégoriques conformes à la tradition chrétienne qui y auraient été ajoutées, mais de l'addition d'un grand nombre d'autres pierres, décrites d'après Isidore et Pline plutôt que Marbode, et dont les propriétés médicales et surnaturelles sont indiquées d'un mot.

Un autre exemple de l'influence des douze pierres, mais dégagées de leur commentaire symbolique, nous est fourni par un historien. Foucher de Chartres <sup>2</sup>, ayant à raconter que les Francs vainqueurs trouvèrent des pierres précieuses dans les tentes des Babyloniens, n'en sait pas nommer de plus belles que celles qui sont dans l'Apocalypse, et même selon l'ordre que leur donne saint Jean.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Ernst Martin, Lateinische Uebersetzung des altfranzæsischen Gedichts von S. Brandan, p. 322.

<sup>2</sup> Historiens des Croisades, t. III, p. 363.

Cette habitude survécut même au moyen âge. Au moment même où Henri Estienne i montrait l'absurdité de toutes ces allégories, un auteur de la Renaissance commence encore une description prétendue scientifique des pierres précieuses par celles qui figurent dans l'Apocalypse 2, et ne s'occupe qu'ensuite de celles qui n'y sont pas nommées; tant est puissante la force de la tradition!

Au moyen âge, je ne connais que deux ouvrages français où, en même temps qu'il est question des pierres de l'Apocalypse, il soit aussi parlé de leurs vertus mystiques et de leur signification symbolique. Ce sont les deux mêmes traités spéciaux qui contiennent déjà la moralisation des pierres de l'Exode. On y trouvait ainsi résumées, à l'usage des laïques qui ne connaissaient pas le latin, toutes les fables et les allégories répandues depuis si longtemps parmi les clercs sur les pierres citées dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.

§ III. Les pierres de la couronne de la Vierge. — Et pourtant l'imagination des auteurs sacrés ne s'était pas arrêtée là. Non contents de commenter les versets des saintes Ecritures où il est question des pierres précieuses et de s'autoriser de leur présence dans ces divers passages pour en faire les pierres par excellence, des écrivains se rencontrèrent pour créer des listes imaginaires de pierres et pour en tirer de nouveaux symboles. Nous sommes ici en présence des conceptions les plus extraordinaires du mysticisme chrétien : je veux parler des pierres qui ornaient la couronne allégorique de la Vierge, et de la signification qui leur était donnée. Bien que, à vrai dire, les œuvres qui résultèrent de cet état d'esprit ne se retrouvent que dans des manuscrits latins, et n'aient rien produit à ma connaissance dans la littérature fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apologie pour Hérodote, vol. II, chap. xxxvII, p. 199. <sup>2</sup> Franc. Ruwi de Gemmis aliquot, iis presertim quarum divus Joannes apostolus in sua apocalypsi meminit; de aliis quoque quarum usus hoc ævo apud omnes percrebuit, libri duo. — Parisiis, Wechel, 1547, 8°.

çaise du moyen âge, je ne puis me dispenser d'en dire au moins un mot.

La source de la plupart des ouvrages dont je parle est un Libellus de Corona Virginis faussement attribué à saint Hildefonse <sup>1</sup>. Cette couronne symbolique était composée de vingt-quatre fleurons ; douze de ces fleurons étaient chargés d'une pierre, six d'une étoile et six d'une fleur. Le tout était alterné et disposé dans l'ordre suivant :

| PIERRES. |           | 1       | ÉTOILES.                             | FLEURS.                         |
|----------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1er Flet | uron. Top | azeus.  | 9e f nachum aidna                    |                                 |
| 3e       | Sa        | rdius.  | 2º Lucanum sidus.                    | 4° Flos lilii.                  |
| 5°       | Calced    |         | 6° Arcturus luminaris                | 4° FIOS IIIII.                  |
| 7°       | Sap       | hirus.  | 6° Arcturus luminaris<br>splendidus. | 02 0                            |
| 9e       | Ac        | hates.  | 108 Ctalle marine                    | 8º Crocus flos aroma-<br>ticus. |
| 44°      | 1         | aspis.  | 10° Stella marina.                   | ION Dana samuala                |
| 13°      | Scarbun   |         | 4/4 Cal luminana numbul              | 12º Rosa vernula.               |
| 15°      | Smar      | agdus.  | 14° Sol luminare præful-<br>gidum.   | LOR Trials Also                 |
| 470      | Ameth     |         | 100 forms alone                      | 16° Viola flos.                 |
| 19°      | Chrysol   |         | 18º Luna clara.                      | 000 0.1                         |
| 210      | Chrysopr  |         | 208 Orion stalls                     | 20° Solsequium.                 |
| 23e      | Ве        | rillus. | 22° Orion stella.                    | Ala Camana Maria                |
|          |           | 1       | ı                                    | 24° Camomilla flos.             |

Comme on peut le remarquer, les douze pierres nommées ici se retrouvent toutes encore dans l'Apocalypse ou dans l'Exode. C'est, je le répète, cette liste que l'on rencontre le plus généralement.

Gependant, il existe des descriptions de la couronne de la Vierge qui diffèrent de celles du Pseudo-Hildefonse. Telle est celle que nous trouvons dans le récit des visions de sainte Françoise (xv° siècle). Ici, la couronne que la sainte déclare avoir vue sur le front de la Vierge est en réalité composée de trois couronnes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Migne, Patrol. lat., t. xcvi, col. 287-316.

superposées : la première, qui symbolisait l'humilité de la mère du Christ, était composée de roses blanches formant deux guirlandes dont l'une signifiait la foi inébranlable de la Vierge, et l'autre sa pureté; la seconde couronne symbolisait sa virginité et était faite de lis d'or brillants comme des étoiles : enfin la troisième, destinée à marquer sa très-grande gloire, était ornée de douze pierres précieuses 1. Parmi ces douze gemmes, il en est cinq qui ne figurent ni dans les douze pierres de Moïse, ni dans celles de saint Jean; ce sont le diamant, le balais, le grenat, la cornaline et la turquoise. En outre on remarquera que si la couronne est encore ornée de fleurs, d'étoiles et de pierres, la disposition n'est plus la même 2.

Enfin, il est encore d'autres ouvrages mystiques sur la Vierge où nous voyons des pierres fournir, ainsi que certains animaux, de nouveaux prétextes à des moralisations symboliques. Mais ces pierres ne figurent ni dans l'une ni dans l'autre des listes précédentes, et proviennent d'une tradition différente. Elles ne sont du reste qu'en très-petit nombre. Je les ai surtout remarquées dans un manuscrit du XIIIe siècle de la Bibliothèque nationale 3 qui contient de très-curieux miracles de la Vierge. C'est un recueil français de dits, fabliaux, chansons, divisé en beaucoup de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bollandistes, Acta Sanctorum, mars, t. II, col. 112: Erat autem hæc triplex corona duodecim lapidibus pretiosissimis cir-Erat autem hæc triplex coróna duódecím lapidibus pretiosissimis circumcirca ornata. Quorum primus similis erat diamanti, per quam Virginis fortitudo demonstratur; secundus vero carbunculo similis, quo denotabatur suus ferventissimus erga Deum amor; tertius vero lapis erat quasi saphirus, propter Virginis constantiam; quartus vero lapis erat smaragdus, Virginis veram denotans obedientiam; quintus vero lapis erat smaragdus, Virginis veram denotans magnificentiam; sextus lapis erat similis beryllo, qui significabat Virginis tenacem memoriam; septimus vero lapis erat chalcedonius sardomus, qui lapis est mystici coloris et denotabat Virginis intellectum; octavus lapis erat similis granato, et denotabat Virginis voluntatem; nonus vero lapis erat similis corniolæ, qui denotabat Virginis virilitatem; decimus vero lapis erat similis turchinæ, qui significabat Virginis veritatem; undecimus vero lapis erat quasi topasius, qui denotabat Virginis conservationem; duodecimus vero lapis assimilabatur saphiro, significans Virginis veram sapientiam.

Virginis veram sapientiam. >

2 Cf. Bibl. nat., ms. franç. nº 19372, qui contient une copie faite au di septième siècle de plusieurs pièces allégoriques relatives à la Vierge et à

couronne.

3 Ms. français 12483.

chapitres, dont chacun débute par la description d'un animal, d'une pierre, d'un objet quelconque, que l'on commence par décrire, pour en donner ensuite le rapprochement avec les vertus allégoriques de la Vierge, et pour terminer par un récit plus ou moins moral 1, et qui n'a souvent qu'un rapport bien éloigné avec le commencement du chapitre. Les pierres dont il est parlé et dont on donne les propriétés naturelles et mystiques sont, sauf erreur, au nombre de quatre : corail, kabrates, dragoncia, melochites. Voici ce que l'auteur dit du kabrates et du melochites:

> Cil qui des pierres vait (ms. vont) disant 2 Dit (ms Dient) qu'est une pierre luisant Qui kabrates est apelée : A cristal est assez samblée; Et cuidons que bien parler face Et qu'elle donne honneur et grace. El deffent de chose nuiseuse Et de chose qu(i)'est venimeuse. De rate et de jusier l'enflure Ceste pierre kabrates cure. - Par ceste pierre precieuse J'entent la reine glorieuse Qui pour sa [grant] fermeté pierre Est ditte: n'a n'en ciel ne terre Qui tant fust fermes en la loy; Quant trepassa Jhesu le roy Tuit li apostre s'en fuïrent, Mes puis après se repentirent, etc.

Melochites est une pierre 3. Die Arab' croist en la terre; A l'esmeraude de couleur

¹ C'est dans ce manuscrit que M. Meyer a découvert le charmant fabliau du « Savetier Baillet », publie par lui dans la Romania.
² Ms. 12483, fol. 104. 3 — Je n'ai pu retrouver le lapidaire latin ou français auquel il est évidemment fait allusion ici.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., fol. 495 verso. — Cette description fait partie d'un chapitre dont voici la rubrique: « De l'enfant que N. D. garda en son bersuel qu'il ne fut ars, et le meson ou il estoit arse. Item une Chanson de N. D. »

Melochites de mauve est dite.

Vertus a grant et moult pourfite,
Ele est de mole (l. de mout bone) nature.
Enfans au bersuel asseüre,
De nuisables (l. nuit) les garde [de] perilz,
Et qu'ils ne soient mal peri(l)z.

— Melochites si est la dame
Vierge Marie; nule gemme
Ne nule precieuse pierre
'Trouvée n'est en nulle terre
Ne plus ne tant quant est puissant.....

# PREMIÈRE PARTIE

LE LAPIDAIRE EN VERS.

## CHAPITRE PREMIER.

PRÉFACE. - DESCRIPTION DES MANUSCRITS.

§ 1. De la composition de ce lapidaire. — Le plus ancien et le plus intéressant, au point de vue littéraire, des deux lapidaires dont j'ai à m'occuper dans ce second livre est un poème en 1554 vers de huit syllabes. Après un prologue destiné à nous apprendre les sources où a puisé l'auteur et l'objet qu'il s'est proposé, commence la description de la « nature » des douze pierres de l'Exode, dans l'ordre que leur donne la Vulgate. Les sources citées sont Evax, Salomon, Eracle (variante: Israel), Moïse et saint Jean. Et, en effet, si nous ne trouvons rien dans ce lapidaire dont nous puissions faire remonter l'inspiration à Salomon, ni à Heraclius ou Israel (je ne veux pas aborder ici les questions que ces noms soulèvent), on y reconnaît aisément l'influence orientale d'Evax, c'est-à-dire de Marbode, et l'influence chrétienne des légendes formées autour des pierres citées dans l'Exode et dans l'Apocalypse. Quant au but que l'auteur s'est proposé, il n'est pas difficile à découvrir. Après avoir, dans les douze chapitres destinés à décrire la « nature » des pierres, c'est-à-dire leurs vertus médicales et magiques, rappelé et résumé les idées répandues dans les lapidaires jusqu'alors à la mode, il passe à une seconde série de chapitres où il s'occupe de la « senefiance » de ces douze mêmes pierres. Voici ce qu'il entend par ce mot : tandis que dans la première partie il s'était le plus souvent borné à répéter ce qu'il avait trouvé dans Marbode sur les pierres particulières dont il s'occupait, dans la seconde il reproduit tous les symboles, toutes les moralisations, toutes les allégories qu'il a pu recueillir tant dans les œuvres mystiques des Pères de l'Église que dans les *proses* latines du x1° et du x11° siècles dont j'ai précédemment parlé.

Notre poète, dans cette nouvelle suite de chapitres, traite dans le même article des raisons pour lesquelles Moïse et saint Jean recommandent, d'après lui, telle ou telle pierre. Mais comme il y a quatre pierres de l'Apocalypse qui ne se retrouvent pas dans l'Exode, quatre nouveaux articles sont employés à nous parler de ces pierres, qui sont : le jagonce-balais, le grysopas (chrysoprase), la calcédoine et la sardoine. Seulement la force de l'habitude reprenant ici le dessus, il est très peu question des propriétés mystiques des quatre pierres: on ne nous parle guère que de leur couleur, de leurs vertus curatives et morales, des contrées où on les trouve; le même fait se remarque dans le chapitre supplémentaire sur le diamant qui termine l'ouvrage. Ces pierres ne figurant pas dans l'Exode, le poète ne trouvait pas dans les livres leur interprétation symbolique, et il n'a pas su en inventer une.

Une particularité, une nouvelle forme de ce symbolisme est cependant ici à noter; je n'en ai pas parlé dans la préface parce que je n'en connais pas d'exemple dans les lapidaires latins, et que j'en ignore l'origine. Voici ce dont il s'agit : on sait que sur le pectoral du grand-prêtre les douze pierres sacrées étaient disposées trois par trois sur quatre rangées ou « tires, » comme dit notre poète. Or, par surcroît de moralisation, chacune de ces rangées avait aussi sa signification et symbolisait une vertu. La première rangée « signifiait » la Prudence, la deuxième la Force, la troisième la Justice, et la dernière l'Atemprance. Aussi, à la fin de la « signification » de la troisième pierre de chaque « tire, » le poète a pris soin de nous rappeler quelle vertu cette rangée représente, et d'en tirer les conclusions les plus propres à nous faire aimer ladite vertu. La tradition, évidemment ancienne dans l'Église, dont s'est inspiré ici l'auteur, se retrouve dans un ouvrage où j'ai été étonné, puisque c'est une encyclopédie, de ne rien rencontrer d'autre sur les pierres précieuses. Je veux parler du Trésor de Brunetto Latino. Ici chaque vertu est représentée par

une pierre et non plus par une rangée, et encore cette pierre ne correspond-elle pas à celle dont il est question dans notre lapidaire; mais enfin, comme le nom des vertus est le même, et comme aussi le but proposé est identique, il n'y a pas lieu de douter que nous ne soyons en face de deux formes différentes d'une même inspiration. Voici le passage en question. Je le reproduis en faisant remarquer que c'est le seul endroit, où il soit, dans le Trésor, question des pierres précieuses. Ce passage est d'ailleurs assez obscur: l'auteur, suivant la métaphore qui lui a fait donner à son livre le nom de Trésor, compare à des pierres précieuses à la fois les enseignements que contient ce livre et les vertus dont il donne la description, et il s'exprime dans tout cet endroit d'une façon passablement embarrassée; nous n'en retenons que la relation établie entre quatre pierres et les quatre vertus cardinales. C'est au début de la première partie du second livre 1:

« Ce est la seconde partie dou Tresor, qui doit estre de pierres precieuses : ce sont li mot et li enseignement des sages, dont chascuns de ces enseignemens vaut a la vie des hommes et por biauté, et por delit, et por vertu; car nule pierre n'est chiere se por ces trois choses non. Et cist enseignemenz sera sor les quatre vertus actives : dont la premiere est Prudence, qui est senefiée par l'escarboucle, qui alume la nuit et resplendit sur toutes pierres; - la seconde est Atemprance, qui est senefiée par le safir, qui porte celestial color et est plus gracieuse que pierre dou monde; — la tierce est Force, qui est senefiée par le diamant, qui est si fors que il ront toutes pierres et tous metaus, et par po il n'est chose que il ne puisse donter : - la quarte vertu est Justice, qui est senefiée par l'esmeraude, qui est la plus usée 2 vertu qui soit et la plus bele chose que oil d'ome puissent veoir.-Ce sont li tres chieres pierres dou Tresor, ja soit ce que il soit touz plains de pierres qui aient aucune vaillance, selonc ce que li bon entendeor porront veoir et cognoistre as paroles que maistres Brunez Latins escript en cest livre 3; mais tout avant voldra il fonder son edifiement sur le livre de Aristote, et si le translatera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le texte de Chabaille est accompagné de variantes, dont j'ai préféré une

Le texte de Chalante est accompagne de variantes, dont j'ai prefere une ou deux aux leçons données par lui.
 Ne faudrait-il pas plutôt prisiée?
 Ce serait mal comprendre cette phrase que de supposer qu'elle annonce un chapitre subséquent sur les pierres : l'auteur continue simplement à comparer ses enseignements à des pierres précieuses.

de latin en romans, et le mettra au commencement de la deuxiesme partie de son livre 1. »

Notre lapidaire en vers est donc une compilation, dont l'auteur, parfois diffus malgré l'amour qu'il professe à plusieurs reprises pour la concision, mais assez habile versificateur, a essayé de fondre ensemble l'élément payen et l'élément chrétien, en puisant dans les œuvres tant latines que françaises qui traitaient soit de la puissance curative, soit de la signification symbolique des pierres. C'est assez dire que nous ne devons pas chercher une source immédiate latine au traité qui nous occupe. Ce n'est pas une traduction, ni une imitation de quelque original latin: c'est un livre inspiré par divers ouvrages différents d'origine et de but.

Mais si on ne peut fixer la source du livre, il est possible, approximativement du moins, de retrouver la date de sa composition. Quand même la langue, qui conserve tous les caractères du français du xime siècle, ne le prouverait pas surabondamment, nous aurions une excellente preuve que l'apparition de ce lapidaire n'est pas postérieure au règne de saint Louis. Deux des manuscrits, en effet, que je vais décrire tout à l'heure sont datés de 1265. Je pense que le lapidaire est quelque peu antérieur à cette date, et qu'on peut en fixer l'exécution au second quart du xime siècle, dans la première partie du règne de Louis IX, époque d'où date, dans la littérature française, toute une série de pieux ouvrages.

§ 2. De l'auteur de ce lapidaire. — La question de la date une fois soulevée, je suis amené à rechercher l'auteur de notre traité. Tout d'abord je dois dire qu'il ne se nomme nulle part, et qu'il ne nous donne pas même sur son nom une de ces énigmes dont nous avons rencontré des exemples. D'un autre côté, aucun des manuscrits que j'ai vus ne contient d'attribution quelconque dans les incipit ou les explicit. Et pourtant au premier abord j'avoue avoir été bien tenté d'attribuer notre lapidaire à un écrivain qui vivait à peu près à l'époque où je pense qu'il a été composé, et qui a laissé des œuvres ayant plus d'un rapport avec celle-ci. J'entends parler du poète appelé Guillaume le Normand ou Guillaume le clerc de Normandie. En effet plusieurs bonnes raisons semblaient s'offrir à moi. En premier lieu, les trois plus an-

<sup>1</sup> Le Livre du Trésor de Brunetto Latini, publié par Chabaille, p. 255.

ciens manuscrits du lapidaire en vers (et parmi eux les deux datés de 1265) nous offrent celapidaire immédiatement après le Bestiaire de Guillaume, la moins contestée de ses œuvres. Ce n'est là qu'une preuve tout externe et qui peut provenir de ce qu'on a réuni ensemble des œuvres de même espèce; en voici une autre tirée du fond même de l'ouvrage : de même que dans notre lapidaire il est d'abord parlé de la nature de chaque pierre, puis de sa senefiance, de même dans le poème de Guillaume on traite successivement de la nature puis de la senefiance de chaque bête; et, pour que le rapport soit plus complet, ces signifiances sont remplies de moralisations mystiques et d'allégories, prises au Physiologus, et absolument du même goût que celles de notre lapidaire, d'où le nom de « divin » que ce bestiaire avait recu, nom qui conviendrait également au lapidaire 1. Troisième argument: la forme employée dans les deux œuvres est la même, c'est le vers de huit syllabes, et quant à la langue, si elle n'offre pas de caractère dialectal bien accentué, rien n'empêche qu'on puisse y reconnaître celle d'un auteur normand. Enfin il semble avoir existé au moins un manuscrit où ce bestiaire et ce lapidaire, encore réunis cette fois, étaient attribués tous les deux à Guillaume 2.

Une plus sérieuse étude me fait adopter aujourd'hui des conclusions différentes. Et d'abord il faut faire justice du dernier argument. Le manuscrit 14969 français qui, d'après le catalogue, aurait contenu « le Bestiaire et le Lapidaire, en vers, par Guillaume », a disparu depuis plusieurs années de la Bibliothèque nationale. Jusqu'à ce qu'une chance heureuse le fasse retrouver, on me permettra de ne tenir aucun compte d'une attribution sans doute moderne, et que le simple rapport des sujets traités et la ressemblance des formes employées a pu causer tout naturellement. Une objection plus sérieuse serait justement cette rencontre dans trois (ou, si l'on veut, quatre) manuscrits des deux ouvrages dont il s'agit. Mais il est facile de répondre encore ici que la seule concordance des sujets a pu occasionner cette réunion, et il faut remarquer que deux des

Yoy. Le bestiaire divin de Guillaume le Clerc de Normandie, publié par M. Hippeau.
 Sur ce ms. disparu, voyez ci-dessous.

manuscrits renferment aussi l'Image du monde. Or cet ouvrage est de Gautier de Metz et n'a jamais été attribué à Guillaume. S'il se trouve là, c'est qu'il a, lui aussi, de grands rapports de forme et de fond avec le bestiaire et le lapidaire, qu'il est, comme eux, une œuvre didactique et de moralisation, qu'enfin il était tout naturel qu'on groupât dans le même manuscrit des traités de même nature. J'arrive au mètre employé et à la langue. Le mètre est celui qui était le plus en honneur au xiiie siècle, mètre des romans d'aventure, des fabliaux, des dits, des contes, des poésies didactiques enfin; quant à la langue, elle n'a, je l'ai dit, aucun caractère dialectal prononcé, et si le style en est quelquefois assez net et agréable, il a le plus souvent des longueurs, des répétitions, des obscurités qu'on ne rencontre pas dans les œuvres certaines de Guillaume, le Bestiaire, le Besant de Dieu1; même quand il est bon, il a une toute autre allure que celui du clerc de Normandie. Mais il v a surtout un procédé de versification tout à fait caractéristique que j'ai vainement cherché dans Guillaume, tandis qu'il abonde dans notre lapidaire. Ce procédé, qui n'est après tout qu'une sorte de jeu de mots, consiste à employer pendant plusieurs rimes de suite les mêmes mots (si ce sont des verbes, à des temps différents) ou leurs dérivés. Ainsi les huit premiers vers offrent deux exemples de ce procédé; les rimes sont: pris, empris, - prise, emprise; roumancier, commencier, - enroumance, commence. - Ailleurs c'est (v. 1167-1174): commandement, amendement; commanda manda; -contremande, commande; - commande, contremande; -- commandement, amendement 2.

Enfin, comme dernier argument, il faut bien que je rappelle ceci: même en admettant, à en juger par ses autres œuvres, dont une grande partie est destinée à moraliser, que Guillaume ait eu la tournure d'esprit et la préparation nécessaire pour écrire un lapidaire en partie mystique, il est certain qu'il ne s'en est pas luimême dit l'auteur. Il ne manque pas de se nommer dans la plu-

¹ Sur les ouvrages de Guillaume le Normand, il faut consulter Ernst Martin, le Besant de Dieu, 1869, 8°.
² Conf. les vers: 123-132; 657-660; 703-708; 1305-1314. — Cette habitude constatée m'a même une fois permis de rétablir à coup sûr la bonne leçon, conservée dans un ms., mais altérée dans les trois autres: x avait passé le vers, a' et B l'ont refait chacun à sa façon (voy. ci-dessous le classement des menuerits) manuscrits).

part de ses autres poésies, tandis que dans notre cas il n'aurait dit mot. Pourquoi? Les auteurs du moyen âge se nomment très-rarement, et la plupart des ouvrages sont anonymes; soit. Mais voilà un auteur qui d'ordinaire, justement, tient à revendiquer la paternité de ses œuvres, et, cette fois, par un fait exprès, il n'aurait rien dit. Encore une fois, pourquoi cela?

La conclusion à tirer de ce qui précède, c'est qu'on ne peut absolument nier que le « lapidaire divin » ne soit de Guillaume le Clerc; mais qu'aucune preuve certaine n'existe de cette attribution, et qu'elle est en somme peu vraisemblable. Jusqu'à nouvel examen, et en attendant les découvertes qui pourront être faites, le plus sage est de laisser notre lapidaire parmi les œuvres anonymes, si nombreuses au moyen âge.

§ 3. Description des manuscrits. — Le lapidaire en vers qui commence par : « Cil qui aiment pierre de pris », dont je m'occupe en ce moment, a eu un assez grand succès. J'en connais six manuscrits. De ces manuscrits quatre sont restés constamment à ma disposition pendant le cours de mon travail. Du cinquième, M. H. de Miaurin, président des conservateurs de la Bibliothèque de Chartres, et M. Gaston Paris ont bien voulu me communiquer les premiers et les derniers vers, ce qui m'a permis au moins de le classer. Quant au sixième, je ne connais que son existence, et cette connaissance je la dois encore à M. Paul Meyer. Je vais décrire sommairement ces manuscrits, puis j'indiquerai leur mode de classement, d'après lequel j'ai pu établir mon texte.

Manuscrit A. C'est le nº 14964 français de la Bibliothèque nationale. De format in-8° sur vélin, ce manuscrit daté de 1265 est d'une bonne petite écriture du xmº siècle, sans miniatures, et semble avoir été exécuté à Paris ou aux environs. Il contient l'Image du monde, le Bestiaire de Guillaume et le Lapidaire. Cette dernière pièce y occupe les derniers feuillets. C'est cet exemplaire qui paraît, pour les formes, se rapprocher le plus de l'original.

Ms. B. Bibl. nat. fr. 24428. Petit in-folio sur parchemin à deux colonnes avec miniatures, exécuté aussi en 1265. Ce manuscrit contient: l'Image du monde, le Volucraire, le Bestiaire de Guillaume, le Lapidaire (fol. 79 recto à 88 verso), l'Ysopet de Marie

de France, le Traité des Péchés, en prose. Il semble avoir été exécuté en Champagne.

Ms. C. Bibl. nat. fr. 14970 (anc. suppl. fr. 632 2.3.). In-quarto, sur parchemin, deux colonnes, miniatures et initiales, du début du xive siècle. Il s'ouvre par le Bestiaire de Guillaume, puis vient (fol. 34 verso, 2e col.) le Lapidaire, qui finit avec le volume. Il a de grands rapports avec A, et présente quelques traces du dialecte picard. Les rubriques n'y sont pas exactes 1.

Ms.D.Bibl. nat. fr. 2008 (provenant de Cangé, n°110). Petit in-8° sur papier, fin du xv° siècle, sans miniatures. Il contient d'abord le lapidaire en prose dont je vais parler; le lapidaire en vers lui succède (fol. 20 recto). Bien que dans cet exemplaire la langue ait été remaniée selon la mode de la fin du xv° siècle, et qu'il en soit résulté quelques changements dans les vers, le texte offre des leçons souvent préférables à A et B, de deux siècles plus anciens.

Ms. E. Bibliothèque de Chartres, nº 51, fol. 101 recto α. Ce manuscrit semble contenir quelque chose de plus que le lapidaire « Cil qui aiment pierre de pris » ², car mes obligeants correspondants m'apprennent qu'il se termine par un article ainsi conçu, que l'on peut comparer avec le n° 29 de Marbode:

Etiotrope est une pierre,
Tel nature a et tel maniere
Que s'on le met en un vaissel
Et au solail pour eschauffer,
Le vaissel fait trestout rougir
Et l'aigue qu'est dedans boulir,
Et si convient qu'ele s'en isse,
Et puis si fait novel eclipse.
Qui la porte propheter puet,
Maintes choses dire si vuet.

<sup>2</sup> Voir le Catalogue de la Bibliothèque de Chartres, par M. Duplessis. (Chartres, 1850), p. 439.

¹ Dans le catalogue manuscrit des noms d'auteurs du fonds français de la Bibl. nat., ce ms. se trouve mentionné au mot Guillaume le Normand. Van Praet, je crois, a ajouté: «Nota.ll y a des différences dans les deux lapidaires.» A-t-il voulu désigner par «second lapidaire» le nº 14969 (anc. suppl. fr. 632 ²-5²), relevé à la page précédente du catalogue sous le même nom d'auteur, et qui manque aujourd'hui à la Bibliothèque?

2 Voir le Catalogue de la Priette de Chautes. Par M. Duplessis.

Bon los donne, santé a homme.

De la terre vient d'Ethiope.

Elle estanche de seigner,

Et ce vous vieus je enseingner

Contre venin vaut moult sans faille.

Ici faut nostre lapideire.

Explicit Gallicum.

« A la suite, ajoute M. de Miaurin, se trouve en prose une prière à Dieu pour la conservation des pierres précieuses. Enfin l'ouvrage se termine par quelques vers latins sur l'usage des pierres précieuses, et conclut en prose par les propriétés de quelques-unes qui sont: Pagasius, Andromada, Casepta, Serpentarius, Hercules. » J'imagine que ce sont des articles du lapidaire des pierres gravées.

Ms.F.Tout ce que je sais de ce lapidaire, qui m'a été signalé par M. Paul Meyer, c'est qu'il est conservé au British Museum, manuscrit Sloane, n° 413.

§ 4. Classification des manuscrits. — Dès le premier coup d'œil on s'aperçoit que A, C et B ont entre eux les rapports les plus étroits. D'autre part D et ce que je connais de E ont souvent des lecons communes. Il y a donc là deux familles distinctes. Bien que le premier groupe renferme les manuscrits les plus anciens et les plus soignés, il contient des fautes évidentes, provenant de l'original commun, et que, dans la plupart des cas, on peut facilement et avec certitude corriger à l'aide de D. Ainsi, sans parler des fréquentes lacunes communes aux trois premiers manuscrits, au vers 320 ABC donnent: « Li un de saphirs esprové, » ce qui n'a pas de sens; Da évidemment le vers exact: « Li ynde saphir esprové. » - 410, ABC: « Femme qui de son ventre vait, » D: « Femme qui de son ventre brait, » certifié par le vers 412. - V. 571 et 705, ABC ont la leçon absurde: «La victoire,» tandis que D porte avec raison: «L'auctorité.» - V. 736, ABC: « C'une beste sauvage en naist, » D: « Une beste sauvage met, » seule leçon qui convienne au contexte général.

D'autre part, dans l'intérieur de la famille ABC, il est facile de reconnaître deux groupes: en maint endroit B est d'accord avec D(E) contre AC, et naturellement la leçon de BD(E) est préférable à celle de AC. Ainsi au v. 243 la bonne leçon: « D'emitrite, »

presque entièrement conservée dans D: « De nutrete, » défigurée mais reconnaissable dans B: « De murtre, » est absolument perdue dans AC: « Habondant. » — V. 783 AC: « dira, » BD: « durra. »

Je pourrais multiplier ces exemples. Ils suffisent, je pense, pour autoriser le système que j'ai suivi et qui consiste, d'abord à adopter la leçon donnée par D (E) i en commun soit avec ABC, soit avec B contre AC, soit avec AC contre B, mais, quand la leçon de ABC est en opposition avec celle de D (E), à préférer la plupart du temps cette dernière. Toutefois ce système ne donne pas partout un résultat satisfaisant: il arrive que des leçons communes à nos quatre manuscrits sont fautives et doivent être restituées par voie de conjecture. Ils ont donc tous un auteur commun, qui avait déjà pas mal de fautes (voy. notamment les vers 412, 437, 480, 523, 606, 712, 1003, 1170, 1276, 1411, 1552). La plupart de ces fautes se laissent corriger; pour d'autres au contraire je ne me dissimule pas que la lecon que j'ai adoptée est sujette à caution. - Pour les formes, j'ai conservé autant que possible celles de A, qui m'a semblé se rapprocher sur ce point davantage de l'original.

Voici un tableau qui rendra le classement plus facile à comprendre. Je désigne par O l'original perdu, par x l'auteur (perdu) de tous nos manuscrits, par a la source commune à ABC, par a' l'original de AC, par d le manuscrit d'où découlent D et E, en ayant soin de marquer pour chaque exemplaire la distance approximative qui le sépare de son original. Le ms. F reste à classer, mais il est peu probable qu'il dût rien changer à un texte que les autres manuscrits permettent d'établir d'une manière généralement satisfaisante.

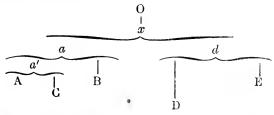

<sup>1</sup> Je n'ai comparé que 132 vers du ms. E; il me semble, d'après le v. 21, où la leçon qu'il a en commun avec D est fautive, qu'il doit avoir une source commune avec ce manuscrit.

#### CHAPITRE II.

#### LE LAPIDAIRE EN VERS. - TEXTE.

Cil qui aimment pierres de pris Viennent oïr que j'ai apris: Cil qui les pierres aimme et prise

- Mult s'entremet de haute emprise :
  Dou lapidaire a rommancier
  S'est entremis; dou commencier
  L'ancien latin enrommance :
- 8 Le rommans des pierres commence.
  Li ancien nous vont disant
  Et en latin trouvons lisant
  Ou'Evax li rois d'Arrabiens
- 12 Quist saiges homes anciens
  Par mult païs et par sa terre,
  Et tout le testament fist querre
  Et toutes les auctoritez
- 16 Des pierres et les veritez.

  Lors fist escrire et lors fist faire

  Des pierres un voir lapidaire,

  Comment Diex les cria et fist
- Et queles vertus il i mist,
  Et quels graces et quels poissances,
  Et lor nons et lor connoissances,
  Et les regions nous aprent
- Ou on pierres natureus prent;
   Et cil rois qui Evax eut non
   Envoia le livre a Noiron,
   L'empereour qui fu de Romme,
- 28 Qui nos dist le voir et la somme

<sup>2</sup> ABC Doinent o, qu'il a empris E Cil sont tout home de haut pris—6 D entrepris—40 DE Et es liures—41 DE Euaux roy des arabiens—13 D maint p.—46 C des v.—48 D bon—49 D Comme—23 D Et la region E Les regions si nos—24 DE Ou les pierres—25 ABC Que cil D Cheluy roy, A que—27 D Lemperour qui fut lors a.

Des pierres, nons, forces, couleurs. Moult en i a de grans valeurs Et de tres precious pooir.

- 32 Li sage homme sevent pour voir
  Que moult grant vertu donna Diex
  As riches pierres naturiex.
  Mult i fussent les vertus grans
- 36 Se ne fust par les mescreans, Par male foi, par les pêchiés Dont li mondes est entechiés. Diverses couleurs, divers dons
- 40 Lor donna Diex et divers nons, Si com il li vint a plaisir; Por ce ne m'en vuel plus taisir Que je des pieres precieuses,
- 44 Qui sont plaisans et deliteuses
  Sor tous delis, dire le puis,
  En romans di ce que je truis.
  Ce nous tesmoingne li escris
- 48 Qui ci est en romans descris,
  Qui Dieu aimme et ses vertus croit
  Les pierres doit amer par droit;
  Qui ce desdit dit com pechieres
- Que Diex n'ait mis vertus em pierres
  Et en herbes et en paroles;
  Ce savons de maintes escoles,
  Grant vertu as pierres donna
- Diex, qui les nous abandona:
  Peu li rendons de si haut don
  Ne service ne guerredon.
  Les nons que Diex li vrais jugieres
- 60 Donna as precieuses pierres
  Par les sages homes savons,
  Si com Evax, et Salemons
  Que on tint de par Dieu a sage,

<sup>29</sup> E Des pierres les forces croions — 30 B M. y en a — 31 B C moult — 32 D tiennent E le seeuent — 33 E Bien croient vertu — 36 E Se ne fussent les — 37 B par la non foi — 39 DE nons — 40 DE dons — 42 DE Et por ce ne me vueil — 43 E Quar de ces — 48 A descrit, DE Qui en romans est ci — 51 A desdist dist C il est p. — 54 ABC en m. — 61 B preudes — 63-64 CE sages messages.

- 64 Et Eracles qui par message
  De par Dieu seut ce qu'il en dist;
  Chascuns son lapidaire en fist.
  Li preudomme anciennement
- 68 Firent escrire plainnement
  Ce que Dieu pleut et faire et dire :
  L'auctorité em poez lire
  Si com ele est escrite et mise
- 72 Ens auctors et en sainte eglise.
  Qui l'auctorité cercheroit
  En la bible escrit troveroit:
  Moyses eut un vestement,
- 76 Ce trovons ou viés testament,
  Que Diex li dona et fist faire,
  Et lui devisa si l'afaire
  Que douze de ses pierres chieres.
- Dont il fait eut maintes manieres
  Et maintes vertus lor donna,
  Cil Diex qui sa mort pardonna
  Dist que il ces douze mesist
- Em pur or et faire en fesist
  Un parement quarré d'or fin,
  Et li devisa en la fin
  Que par quatre tires sesissent,
- 88 En chascune tire assesissent
  Trois pierres cil quis asserroient,
  Li orfevre qui ce feroient.
  A chaïnes d'or fu pendus
- 92 Au col Aaron et rendus,
  Qui après Moyset fu pris
  Prestres de la loi as Juïs.
  Ou parement les pierres jurent
- 96 Qui de par Dieu nommées furent.

<sup>64</sup> ABC Israel — 65 B fist — 66 AB om. en — 69 A Ce qua — 71 C escrit — 72 E En auteurs de sainte — 78 ABC Et si commanda si — 80 E Dont il en fist moult de ABC Dont il i out — 83 B Dist que ices D Dist que ces d. pierres meist E Dist li que ces — 89 ABCD qui E cil qui les asseroit — 91 A fin — 93 B puis — 94 A au juis, E Et prestres de la loy des juis.

### Li non des douze pierres.

Or oiés comment Diex clama Les douze pierres qu'il ama : De jagonces, grenas clamez,

- 100 Y fu primes sardes nommez,
  Thopasce et esmeraude après;
  Ces trois i furent près a près
  Amont en la tire premiere.
- 104 En la seconde la lumiere
  Des pierres naturels fu mis :
  Premierement i fu assis
  Li rubys qui toutes par conte
- 108 Les pierres de biauté sormonte : Escharboucles eut non sans doute ; Après lui furent en sa route Saphyrs et jaspes aroutez.
- 112 En la tierce tire contez
  Fu ligures premierement,
  Et si eut en l'atirement
  Une acathe et une amethyste.
- 116 En la quarte eut un grysolite
  Premierement, net et gentil,
  Et une oniche et un beril.
  Ce sont les douze renommées
- 120 Qne nous vous avons ci nommées :
  L'escriture mout les renomme,
  Chascune precieuse nomme;
  Mais Diex qui les pierres prisa
- 124 Deseur mainte autre devisa
  Vertus qui moult font a proisier
  Que aillors m'orrez devisier;
  Mais je veul premierement tendre
- As vertus des douze et entendre; Sans mençoingne i faire entendant,

Les titres sont ceux de A. — 97 E ourrez — 99 D Li jagunces — 400 ABC Qui fu, DE premiers — 407 DE a c. — 418 B once — 120 E contees — 426 AC annoncier — 129 A om. i.

Olganissá ús Minnesek

Selonc l'auctorité tendant, M'en vois par mi le voir tendu 132 Si com j'ai mon livre entendu.

## I. La nature dou jagonce grenas.

Dou jagonce grenas, dou sarde, Avons pris en la bible garde : Des douze pierres est leüs

- 136 Premiers, et de Dieu esleüs;
  Voir en dirons sans contredit,
  Si com l'auctoritez le dit
  A cui cis romans s'aparaille.
- 140 Sengle coulor gentil vermaille
  A li jagonces grenas fins.
  Sachiés de voir, ce est la fins,
  Moult i a bone pierre fine:
- 144 Home fait lié et si affine
  Son contraire et sa mesestance,
  S'il l'esgarde en bone creance;
  Et rois est de tel roiauté
- 148 Que il tient home en loiauté, Et les gens por loial le tienent. Cil qui ceste pierre maintienent Pueent passer felons passages:
- 152 De vers ne de bestes sauvages
  N'a qui l'a garde, ou d'entoschier;
  Et li ostes au herbergier
  Le recoit honorablement,
- Et de ce dont raisnablement
  Le requiert pas ne l'escondit,
  Li vrai livre le nous ont dit.
  En la bible poez veoir
- 160 Qu'en or doit jagonce seoir.

431 Mss. tendus — 432 CDE entendus. E nous manque d partir d'ici — 440 D De une sangle couleur vermeille — 456 D De ce dont raisonnablement — 457 D Ly, ABC r. na pas escondit — 458 B voir

## II. La nature dou thopasce.

Des que je ai tans et espasse A dire dou verai thopasce, La verité en vuel retraire Et dou latin le romans faire,

- 164 Et dou latin le romans faire, Et ja n'en mentirai, ce cuit. Thopasces resamble a or cuit: Tres janne coulor par mi a.
- 168 Plus d'une maniere en i a .
  D'orient et d'Arrabe vienent
  Cil que li sage a millors tienent.
  Volentiers doit porter tel pierre
- 172 Cil qui de sa char est pechiere Por lui donter et repentir : Homme refroide sans mentir. Et sachiés de voir et de si
- 176 Que thopasce garde de fi :
  S'aucuns l'a, plus n'ira croissant.
  Bons thopasce la lune sent :
  Quant ele doit estre pluieuse,
- Plus tourble, relent, anuieuse
  Et mains bele tel piere truevent
  Cil qui l'ont et loial s'espruevent;
  Mais quand li lunoisons est bele,
- 184 Lors la verrés fresche et novele, Plus clere, janne de coulour, Plus bele, et samblera millour; Sa biauté mie n'entrelait
- 188 Contre bel tans, mais contre lait.
  Qui l'a moult aimme honesteté
  Et sainte eglise et charité,
  Et mains luxurieus se tient
- 192 Cil qui ceste pierre maintient.

 <sup>161</sup> D Des ce que jai — 163 D Lauctorite — 164 C en r. traire — 170 A millor — 173 A douter — 174 D refroidist — 177 D y a plus nen accroissent — 184 B et fr. et bele — 189 AC honeste B netae D nettetey, C Qui la parla Pannier, Lapidaire

224

Porfitable est et de grant estre; David dit que seur or doit estre.

# III. La nature de l'esmeraude.

De si tres haute pierre amée Com est esmeraude clamée 196 Ne doi pas emprendre n'oser Que je m'en doie reposer, Car se de li me reposoie Et ses vertus dire n'osoie 200 Blasmez devroie estre en chosant Se ci m'aloie reposant; Li reposers, li escondires Ne me plaist pas, mais li voir dires. 204 Ce dist li livres de jadis En Syce, ou flun de Paradis, La sont esmeraudes trouvées Les millors, les plus esprovées. 208 Vers sont de tres vert coulor vive Qui les gens conforte et avive. Ce dist mes sire sains Jehans Que unes manieres de gens 212 Qui Arymaspiles ont non As grypes, fieres de renon, Se vont a aus armé combatre; Moult les i estuet a debatre 216 Por esmeraudes ou flun querre; Par droite bataille et par guerre As fiers grypons, bestes qui volent, Icestes esmeraudes tolent. 220 Li sage qui ne sont pas nice Prisent moult plus celes de Syce Qui sont sans bouillon et sans vainne.

194 A suer — 195 B de tres si h. — 200 AB v. ne deuisoie C ne racontoie — 203 A reposez — 204 A li voirs, C Ne ne — 206 B En ciche en — 208 C esmerees — 209 C de verde — 211 À mesire — 214 D grifons — 224 A e. et pl.

Moult est bone esmeraude plainne,

Nette et pure et sans pucerons. Un mireoir en eut Noirons, Et bien seut quand il se miroit

- Que ja nus ne li mentiroit
  De ce que il voloit enquerre;
  Ne l'aloit pas lons de li querre,
  Car moult pres de soi le gardoit
- 232 Et moult volentiers l'esgardoit.
  Bone est esmeraude mirée
  A enquerre chose adirée.
  En la bible trovai et lui
- Qu'ele acroist richesce a celui Qui nettement la tient et mainne, Avoir li acroit et amainne; Et sachiés, ce n'est mie fable,
- 240 La parole fait aceptable
  A home qui l'a et qui l'aimme,
  Et sel garde d'un malvais flaimme,
  D'emitrite, ou maint myres faut;
- Contre goute chaïve vaut
  Celui qui mainne vie honeste.
  Ele vaut moult contre tempeste,
  Et contre home luxurieus.
- 248 Li tres verais Diex glorieus,
   Cil qui tout fist et tout cria,
   Tel vertu donée li a
   Que s'il se contient nettement
- Et son cors mainne honestement
  Et volentiers bel se maintient,
  Qui ceste pierre en sa main tient
  Et qui sor soi porte tel jasme
- Moult volentiers pense de s'ame.Cil qui tel pierre precieuse,Si tres haute et si glorieuse,Porte moult aimme net aport.
- 260 En bon or assise la port.

225 D nette et fine, A om. le second et — 232 C Et souuentes fois — 234 A esdiree — 237 D se tient — 243 D De nutrete B De murtre AC Habondant — 244.D chagne B Et contre toute chaine AC Et c. goute chaude — 248 AC Li tiers D roys gl.

### IV. La nature dou rubys.

L'auctoritez, qui nous aprent

Dou ruby ou nus ne se prent De biauté, d'estre gracieus, Dist que c'est li plus precieus 264 Des masles et fumeles pierres Des douze dont Diex fu crieres Quant cria toute creature. Ruby sont vermel par nature. 268 Li lapidaires nous devise Qui tres fin ruby bien avise Net et gentil et bien l'esgarde. 272 Qu'il resamble carbon qui arde. Moult sont plus gentil de couleur Li un que li autre et milleur De biauté, de valour, de pris.

276 Ensi com nous avons apris
A li rubys la signorie
D'oir en oir et d'ancisserie;
Li rubys a par lui sans doute

280 La puissance et la vertu toute Que les pierres naturels ont Des douze qui principals sont, Et par dessus a sans doutance

284 Tel signorie et tel puissance Que cil qui sor li porte et tiegne Fin ruby et entre gens viegne, Signorie com a signor

288 Li portent, et grace et amor. Les gens de celui s'esjoïssent Qui l'a, et si le conjoïssent. Et, si fait li livres a croire,

292 Esprovée chose est et voire Quant beste malade bevra

<sup>280</sup> C raison — 283-4 D Et par dessus a tel puissance Et tel seignorie sans doubtance — 283 B sur lui la e.

De l'iaue ou li rubys sera Maintenant garist, et destorne 296 Sa maladie tout a ourne. Et quant desconfortez esgarde Fin ruby, sachiés qu'il n'a garde Que Diex maintenant nel confort. Ja tant n'avra contraire fort. 300 Li oeil qui verai ruby voient Se pensent et au cuer envoient Confort dont li hom liés devient Por la vertu qui de Dieu vient. 304 En Lybe ou flun de parevis Est trovez selonc le devis, Ce nous en tesmoigne la lettre ; Et si la doit on en or mettre. 308 V. La nature dou saphyr. Dou saphyr que Diex tant ama Que sainte pierre la clama,

Et nous l'en devons miex amer

Quant il li pleut ensi clamer,
En romans en dirons l'estoire.
Convenable est, c'en est la voire,
Ce nous raconte li viés contes,

As rois et as dus et as contes.
En Lybe ou chier flun d'oriant
Dedens la gravele riant
Après les Syrtes sont trouvé

320 Li inde saphyr esprouvé.
Syrtes sont un peril douteus;
La sont pris saphyr deliteus.
Au pur ciel samblent li pluisor

324 D'oriant qui getent luisor. Et en la grant Turquie as Turs

<sup>294</sup> D ou r. moiliera — 297 B Et les — 301 B Li viel, C ki le vrai — 302 B enioient — 308 B Mais en fin or le couient — 310 B le — 311 BC la — 312 D ycy a cl., ABC nommer— 313 C la evoire— 314 C la roize D cest chose voire— 319 D est trouue— 320 ABC Li un des saphirs— 321 A Syrte, C petit— 322 A saphyrs— 325 B turnique.

Li livres ensaigne au prison 352

Qu'a quatre angles de sa prison Et a ses fers l'atouchera, Ja mar la prison doutera, S'il croit bien que Diex le delivre :

356 Ensi le troyons nous ou livre. Li livres nous dist et recorde Moult vaut saphyrs a faire acorde De gens ou maltalens sejorne.

360 Sorceries oste et destorne.

<sup>326</sup> D Tr. len ungz s. o. — 333 D miaudre e. — 337 C les garde — 339 AC esgart B garde en — 344 D folle e. — 347-8 C Saphirs destorne homme de prendre Et si le destorne de pendre — 348 AC pendre — 330 ABC vis — 352 B Qua D Quez, C .III. — 354 A le, D m. nule rien d. — 355 D que d. nou d. — 357 ABC acorde.

Boches et enfles rasouage; Et qui en feroit un buvrage Trieulé a lait, si em beüst,

N'aroit enfle qui li neüst;
Par dedens garist boches nées
Et par dehors de lui cernées.
Par les vertus que Diex en dist

368

De tres grant chalour refroidist

Home malade qui trop sue.

A dolour de chief done issue.

Tost fait terminer mal, chaut fine;

Li saphyrs pluisors mals afine.
 Dou mal de la langue garist;
 Chacie d'ueil chace et tarist.
 Damediex conseille et conforte

376 Celui qui nettement le porte Et sor soi le fait maintenir; Chastement se doit contenir Cil qui porte si haut tresor.

380 Li saphyrs doit seoir en or.

# VI. La nature dou jaspe.

Dou jaspe dirons tout l'afaire. Neuf manieres em pleut a faire Dieu, qui celui grant honor fait

Jaspes sont divers de coulors
Et de vertus et de valours.
Par le mont en pluisors parties

388 Sont ices pieres departies;
Mais jaspe que on voit tout outre,
Li livres nous ensaigne et moustre
Que cil qui est vers coulourez

392 Contre jour, c'est li esmerez,

363 D Tribley en l. et le - 364 C nuisist - 366 C crenees D creuees - 374 ABC Tost f. t. mal [C et] tost fine D T. f. t. chant mal fine - 374 C traist D carist - 379 ABC Tu qui portes - 383 CD de diuers.

C'est li sires, c'est la mervelle. Se il i a goute vermelle Entaillie de la viés taille,

- Ja mar penrez conte ne taille
  Des autres: c'est li sebelins.
  Cil est bons contre tous venins;
  Et sachiés que c'est chose estable
- 400 Se nule entosche vient a table
  Ou il soit, tout maintenant sue
  Et une de ses coulors mue.
  Jaspes estanche par raison
- Sanc, et garist de menison;
  D'ydropie et de fievre garde
  Celui qui contre jor l'esgarde,
  Et oste phantosme nuisant,
- 408 Et fait home amé et puissant;
  Et moult aïde et grant bien fait
  Feme qui de son ventre brait:
  Plus tost enfante et lait a braire.
- Jaspes garde home de contraire.
  Qui l'a doit mener nette vie,
  N'il n'ait ja de l'autrui envie.
  Li livres enseigne a la gent
- 416 Jaspes doit seoir en argent.

# VII. La nature dou ligure.

L'auctoritez moult m'asseüre A dire du verai ligure, Et j'en dirai la verité.

- 420 Contez est en l'auctorité
  Avec les gemmes precieuses
  Qui de par Dieu sont vertueuses.
  De manieres en sont veü;
- 424 Chascune maniere a vertu.

<sup>400</sup> B Se nul entoschementa C Se nule chose — 406 D c. ou jour — 410 ABC de son ventre vait — 413 Mss. Qui li d. — 414 A Ni nait — 417 A auctoritez.

Li plus chiers ligures resamble Or et myrre et encens ensamble, Et de tels i a qui jannoient

- 428 Qu'il samble que thopasce soient;
  Et tels dont la jannor verdoie,

  Itels que myrres estre doie
  Par samblant la ou on la porte;
- 432 Et tel qui d'encens coulor porte. Itele coulour a chascune; Toutes ces coulors sont en une En tele i a, mais poi en est.
- Une beste sauvage met
  Ceste pierre, en Inde, et repont
  Dedans la gravele el parfont,
  Por nous tolir la renommée;
- 440 Lyns est cette beste clamée

  Qui si met grant paine et grant cure
  A garder le verai ligure.

  Theophatus nous fait acroire
- Par mi pierre com par mi voirre
  Voit lyns, et parmi neuf parois,
  Et dist ja mar en douterois.
  La beste nous het, la pierre aimme,
- 448 Et par samblant soie la claimme.

  Damediex ligure pramist

  Mainte vertu que sor li mist.

  Ligures garist de jannice
- Et destorne homme de mal vice, Et asseure homme douteus; Si est aidables as gouteus. La dolour qui norrist et entre
- 456 Dedens l'estomac et ou ventre Rapaie li ligures vrais, Et reslece homme trop irais.

Maria I ----

<sup>426</sup> A om. le second et — 429 D Et cieulx — 431 D ceulx — 433 D Et tellesc. — 435 Mss. Et t. — 436 ABC Cune b. s. en naist — 437 Mss. om. et, A cest, repont — 438 A em p. — 440 manque B, C nommee — 442 D En g. droit v. — 443 C Theoplatus — 444 D p. ung v, A Que [C Qui] p. m. p. c. par v. — 456 BD en v. — 458 D releesse ABC rapaie.

Menison et membres saignans

- 460 Restanche; moult rest aïdans As dames de lor volonté; Itheriques met en santé; Et si a une autre valour.
- 464 Qu'il refroidist de grant chalour Home qui le met en sa bouche. Qui as iels malades le touche, La maladie chace et boute
- 468 Des ielx dont on doit veoir goute.

  Autrement nomment li pluisor
  Lygure de sengle coulor;
  Mais ligures est ses drois nons:
- 472 Maintes gens i ont mis sornons
  Dont il disoient lor plaisir.
  Lygures doit en or gesir.

#### VIII. La nature de l'achate.

- Damediex li verais jugieres

  476 Mist en conte des douze pieres
  Achate; de voir le savons,
  La bible tesmoing en avons.
  Li livres nous dist qu'on en trueve
- Maintes manieres ens ou flueve
  D'Achatez, ensi est nommez
  Li riches flueves renommez.
  De l'achate dite premiere
- Nous deviserons la maniere,
  Si com li livres nous enorte:
  Noire est, blanche tainture porte;
  Et de tels en sont ou nature
- 488 N'a mis c'une seule tainture; Et de tels qui blanches crois ont; Et teles ou figures sont

459 A sognans — 460 D Estance et m. — 461 D Es d., A voentez — 464 A refroide C restanke — 467 D deboute — 470 ABC simple — 474 ABC seir — 479 q que len tr.— 480 Mss. en un fl. — 486 C Noire et blanche est, BD ceinture — 489-90 B intervertit ces deux vers — 490 C Et de tels

Comme de rois, comme de bestes,

Comme de fuelles et de testes,

Que par nature Diex i mist
Quant des achates s'entremist;
Et de teles en sont veues

496 Qui sont vers, pour jaspes tenues:

Moult par sont de grans efficaces:

Il a ens es vers maintes graces,

Quant il i a goutes sanguines:

Et tele ou a vaines aurines;
Et tele de myrre a oudeur,
Et tele de corail couleur
Goutée d'or, et bien puis dire

Qu'il en sont de coulor de cire.

La vraie achate s'est tenue

Qu'ele conforte la veüe,

Soif estanche et home garnist

508 Et li croist force, et l'embarnist.

Venim, morsure de serpent,

De ce garist l'omme ou l'arpent;

Et homme bien emparlé fait

512 Qui l'a, et le garnist de plait.

Coulor amende, et rent plaisant

Home encontre mal taïsant.

Une autre vertu truis escrite

Qui en romans vous sera dite,
Car je ne m'en vuel mie taire,
Si je suis creüs dou retraire;
Au mains se je n'en sui creüs,

520 En sera mes romans leüs.

Nous avons trouvé et veü

Ou livre ou nous avons leü

C'une tele achate est trouvée

524 Qui est de vertus esprouvée :

491-92 B intervertit ces deux vers — 493 C venues — 493 D Moult a en la vert — 500 C Et de tele a — 501 C Et celes de mires a oudeurs — 503 D a veue — 506 D Conforte viellesse et la veue — 507 ABC garist — 503 ABC om. l' — 510 A en larpent — 511 D Ou elle est bien emparle font, AC emparler B emparlee — 512 AC Qui la ele — 513 C poiscant — 520 ABC mes liures — 522 ACD En l. — 523 Mss. om. est — 524 D de tel vertu prouuee.

direct or Memorial

Qui la met en sa paume close, A une herbe charnée enclose, Solsequium est apelée

528 En latin, issi a celée

Ceste pierre mette en son poing, Nus hom ne de pres ne de loing Ne voit celui qui l'i a mise,

532 Si com li livres nous devise.

Mult est plainne de grace achate:

Nus tel pierre ne sorachate.

## 1X. La nature de l'amethyste.

Briement et sans alonge dite
Vous conterai de l'amethyste.
Porpre coulor a, et retrait
A sanc de martyr de cors trait.
Confortatis est durement;

540 Et puet chacier seürement
Qui l'a par plain et par boscage:
Volentiers vient beste sauvage
Celui qui amethyste porte.

544 Home contre yvresce conforte, Et le met en ferme creance, Et gracieus est sans doutance.

# X. La nature dou grysolythe.

Dou grisolythe me convient
Dire tandis que m'en sovient,
Car mult a haute pierre eslite
Ou droit naturel grisolythe,
Et chascuns la devroit amer.

552 Il samble a l'iaue de la mer. Com ors a dedens estinceles

525 C le m. en sa main — 528 D qui sy a chellee — 529 D p. est mise — 531 D qui cy la — 537 Mss Propre — 548 AC Confortans est mout d. — 548 AB quil men s. — 549 ABC m. est h. — 550 ABC Enuers autre la — 551 ABC Et que ch. la doit D Et que ch. deuroit — 553 A om. a, C S1 com or dedens.

Reluisans, qui mult i sont beles. Sachiés natural peour oste

- 556 Celui qui sor soi a tel hoste. Hom qui l'a souspechiés n'est mie De malvaistié, de vilonnie, Et puet en mainte cort entrer
- 560 Sans nul contredit encontrer,
  Quant il li vient encorageant,
  Et grace li portent la gent.
  Qui grisolyte percié trueve
- De viés perceüre ou de nueve Et une soie d'asne i fiche, Li livres nous dit et affiche Que as peüreus est aidables ;
- Par lui en puet chacier diables, N'a mie peour de gent morte. Loials doit estre qui la porte : L'auctorité, bien m'en sovient,
- Le dist; et d'Ethiope vient
  Li sages qui s'en entremet
  Entor a senestre le met.

# XI. La nature de l'onyche.

Se de l'onyche ne deïsse;

Avis m'est que je mespreïsse
Et s'en empirast li traitiés.

Onyches n'est pas covoitiés
De tous, mais a pluisors besoingne,

Ensi com li escris tesmoingne.

Qui l'a ja n'iert acoardis,

Ains iert corageus et hardis

Et ireus, ce dist l'escriture:

Pour ce n'en ont pluisors gens cure. Li onyches et li sardoines

<sup>554</sup> C Deduisans — 557 ABC souspeceus — 558 D m. ne de folie — 561 A en coragent — 567 ABC As p. est assoables — 568 D c. les deables, AC P. li p. on ch. — 571 ABC La victoire — 577 D sy e. — 580 D Qui leur ait de leur besoigne

| Et li natureus cacydoines       |
|---------------------------------|
| Ensamble naissent et concrient, |
| Ensi com li livre nous dient    |

- 588 Ensi com li livre nous dient
  Qui les vertus nous ont aprises.
  En Ynde, en Arrabe sont prises
  Cestes pierres qui sont diverses,
- 592 Blanches, noires, rousses et perses.
  Qui onyche porte sor soi
  Ou en son col ou en son doi
  S'a ami mort dont li anuit
- 596 Et i vuelle parler par nuit,
  En dormant a li parlera
  Et au matin lui souvenra
  De ce dont li mors a besoing,
- 600 Le viés livre en trai a tesmoing.
  Biauté done a home et santé,
  Et li rent salive a plenté.
  A Moysi dist Damediex
- Que deus onyches naturiex
  Presist qui plainne espasse eüssent,
  Et par art de perrier i fussent
  Escrit par deus tires lignies
- Tous les noms des douze lignies;
  En chascune onyche en eut sis,
  En deux chaïnes d'or assis.
  Pendu furent et esgardé
- Au col Aaron de par Dé.

  De par Dieu ont graces onyches
  Et as povres gens et as riches
  Et a trestous ciaus qui les ont.
- 616 De coulor noire et perse sont.

XII. La nature dou beryl.

A enromancier me sui pris Dou beril, ensi l'ai empris.

588 D c. li vray l. d. — 591 ABC Ices p. — 592 D Bl. roucez et n. p. — 594 Mss. doit — 595 D Ton ami, A d. ili e. — 596 AD il, C a li — 598 ABC len s. — 602 D salme, ABC sa vie — 603 C moyset — 604 C presieus — 606 Mss. de perriere f. — 613 Mss. out [AC eut, BD ot], AC Et p. — 617 D Senromancier — 618 C lai apris B me sui pris

Dou latin voil le romans prendre

Et toutes les vertus emprendre

A rimoier. Or oiés dons

Quels vertus quels graces, quels dons

Damediex i mist il meïsmes.

- 624 De sa coulour vous dirons primes:
  Coulor a de cristal noirace,
  Un peu est plus pale que glace.
  Berys reons contre soleil
- 628 Estinceles de feu vermeil
  Gete, ce est chose veraie,
  Se par mi lieu li solaus raie.
  Amor entre home et femme met
- 632 Li berys, de ce s'entremet.
  Sarrazin anciennement,
  Ceus qui amoient vraiement,
  Quant li uns l'autre amer devoit,
- Chascuns d'eus un beril avoit :
  Ensi s'entramoient mult plus
  Par la vertu de Dieu lassus ;
  Cil qui le font forment s'entraimment,
- 640 Mult plus croient Dieu et reclaimment.
  Es vrais livres avons veü
  L'iaue ou li berys a geü
  Se vous un malade en moulliés
- Qui de maladie est soulliés,
   La vertus de Dieu i parra:
   De la maladie garra,
   Si com li livres nous devise.
- Qui boit l'iaue ou li berys gise
  De soupirs le garde et de routes,
  De fievres et de dolours toutes
  Dont li foies se desconforte.

<sup>619</sup> A vielt — 621 ABC donques — 622 ABC Je crois vous [C que] ne loistes onques — 624 ABC c. sen d. — 626 B de gl. — 627 D c. le s. — 630 ABC Que — 634 ABC Qui amout vr., D vainement — 635-6 ABC Quant chascuns un [C Li uns lautre] beryl auoit [C auoient] Li uns l'autre mieus en amoit [C Et par cou que miols sentramoient] — 646 D Si — 639 AB mult bien, D ce font — 640 AB Mout bien, C Souuent — 643 D y m. — 649 A De souplis C Dasouplis — 650 D Et de fleuer et des.

652 Honorez est qui beryl porte.

D'Inde vient berys par nature.

Ce nous conte sainte escriture

Que nous vous avons ci conté;

656 Cis contes est de grant bonté.

Des douze pierres par droit conte

Si com li livres nous raconte

Avons les vertus racontées;

660 Des douze les avons contées.

### La signification des douze pierres

Or oiés que nous conte uns livres Qui de novials mos est delivres : Escris fu anciennement.

Gil tesmoigne veraiement
Que Diex ou li sage ont fiance
Commanda par senefiance
Que les douze pierres fussaint

668 Assamblées: chascune un saint Senefia quant Diex l'eut faite. Diex dist Moysi le prophète Qu'eles fussent en fin or mises.

672 Diex a maintes vertus pramises
A celui qui les douze porte,
Si honestement se deporte,
Que pluisor sage home s'i fient:

676 Mult ont vertus, mult senefient,
De par Dieu vertueuses sont.
Pluisors senefiances ont,
Mais lor significations

680 Est droite predications,
Qui bien s'en vauroit entremetre;
Mais grant peine i convenroit metre,
Que sor chacune convenroit

657 A De — 658 D maint liure — 660 D Donc d. en a. — Titre omis dans A C; B Les senefiances — 661 ABC dit — 662 C Qui de nouviel nos est — 664 D ll B Ce AC Ce nous t. vraiement — 671 D pur — 681 D se voudroit

Dire mult mos: qui orendroit 684 Volroit commencier tout a tire Mult avroit sor chascune a dire Autre chose qu'oï n'avez,

688

Et que tuit mie ne savez; Et au plus tost que je porrai A la fin dou romans torrai. La sainte escriture nous dist

Qui nous tesmoigne cest escrit 692 Que Diex qui fist la paternostre Mist pooir sor chascun apostre Et poestez lor dona maintes;

Si fist il as saints et as saintes, 696 Mais la signorie emporterent Li apostre qui Dieu amerent: Autresi sont les douze james

Sor les pierres signoris dames. 700

## I. La senefiance dou grenas.

Des douze pierres vous dirons L'estoire, ja n'en mentirons. Talens m'est pris que je en die

Le voir, que ja ne contredie 704 L'autorité : sans contredire Vuel les senefiances dire Briément et sans nul contredit.

La bible et sains Jehans nous dit 708 Sardes grenas ou parement Aaron fu premierement: Ce fu la premiere nommée

Des douze, et la mieus renommée. 712 Or oiés que sarde sambla La terre que Diex assambla Ou camp de Damas: par sa grace

PANNIER, Lapidaire.

<sup>684</sup> D Maint mot dire — 690 ABC trairai — 691 D Mes s. — 693 AC le p. — 704 D Tout le voir ja, ABC nel c. — 705 ABC La victoire — 707 D sang nesun c. — 708 A dist — 712 Mss. moins

748

| 200 | LIVRE II, PART. I, CHAP. II           |
|-----|---------------------------------------|
| 716 | Fist Adam de sa generasce;            |
|     | De cele generacion                    |
|     | Vint et mut notre extration.          |
|     | De terre rouge et virge estrais       |
| 720 | Fu Adam dont Diex nous a trais        |
|     | Et dont Diex fist home vivant;        |
|     | Por ce vait li sardes devant.         |
|     | D'une coulor est d'outre en outre     |
| 724 | Et d'une rougeur: ce nous moustre     |
|     | Le pechié d'Adam nostre pere          |
|     | Dont sommes tuit seror et frere       |
|     | Et remez en travail penible;          |
| 728 | Tout ce nous tesmoingne la bible,     |
|     | N'ai talent que de l'estoire isse.    |
|     | Sains Jehans en l'apocalyce           |
|     | Nous dist que bien li fu avis         |
| 732 | Que sardes fu ou parevis              |
|     | Ou sixte fondement veüs:              |
|     | Por Adam qui fu deceüs                |
|     | Et fu formez ou sixte di,             |
| 736 | Et por le sanc dou venredi            |
|     | Que Diex sainna por ses amis,         |
|     | Fu li sardes grenas la mis.           |
|     | Por nous soufri Diex passion,         |
| 740 | Et nous ne por confession             |
|     | Ne por rien que prestres nous chant   |
|     | Ne tendons fors que au deschant;      |
|     | Ja tant ne saront bel chanter         |
| 744 | Que li pluisor au deschanter          |
|     | N'entendent de quant que il chantent, |
|     | Que diable si les enchantent          |
|     | Que por Dieu ne por son renon         |

Ne vuelent faire se mal non. N'ai cure de longue devise;

<sup>748</sup> D Fut et vint — 720 A trait — 726 D toux ung et tous — 733 A fondemens — 736 ABC Por le s. d. grant v. — 738 ABC La fu l. s. gr. m. — 742 AC Nen seront ja no cuer mouant B Ne por rien qon voist enortant — 743 B om. ce vers et les trois suivants — 743 C seront — 745 A quanque — 746 D Car les deables — 748 B volons

Diex nous atraie a son servise!

Ce fu la premiere samblance

752 Des douze et la senefiance.

### II. La senefiance dou topasce.

Li thopasces fu secons mis
Ou col Aaron et assis.
Coulor a d'or, mais mult demande
Le bel tans que mult en amende:

756 Le bel tans, que mult en amende;
 Plus est de coulor esmerez,
 D'or et d'asur est coulorez.
 La seconde vie roial

760 Dou haut regne celestial
Senefia en ceste assise;
Ou nueme fondement fut mise
De la pardurable cité

764 Dont saint Jehans dist verité,
A ses dis se fait bon amordre;
Ce senefia la nueme ordre
Des angles qui en cele vie

768 Vivent, n'ont de nule autre envie : Ce est la vie renommée Ou il n'entre ne nez ne née Se n'est rois ou roïnes non,

772 Car tout sont coroné par non.
Rois doit mult volentiers garder
Le droit thopasce et esgarder:
Bone ramenbrance li done

776 Qu'il gart a la haute corone.

Tuit cil qui pluisors pierres gardent
Tous jours ou thopasce resgardent,
Plus tost que as autres veues

780 Et plus i tornent lor veües; Et savez que ce senefie? On doit regarder a la vie

756 D t. et m. — 758 D dair — 772 ABC Fors rois r. a un ton. — 779 D quez a. pierres v. — 780 D pl. tost t.

Olm a Managhi

Qui durra adès, que c'on face,

784 Que on voie Dieu en la face.

Li thopasces tels com il naist

Est mieudres, mais tant pas ne plaist;

Ne puet chaloir de li polir:

788 Par ce ne puet on pas tolir
Sa force, mais por cele vie
Qui n'a cure d'estre polie
De richesces d'or ne d'argent

792 Le dist saint Jehans a la gent,
Et dist: plus vaut la plus petite
Joie de cele vie eslite
Que ne fait trestout li delis

796 Qui est dedans cest monde mis.

A cele vie fait bon tendre;

Mult i devroit chascuns entendre.

### III. La senefiance de l'esmeraude.

L'esmeraude fut tierce mise

Au col Aaron et assise.

Vers est, toute verdour sormonte,

Nule verdour a li ne monte:

La vert foi de la trinité,

804 Ce nous dist la divinité, Senefia ou parement. Et quarte fu ou fondement De la haute cité de gloire:

Ce senefia en l'estoire
La foi des quatre euvangelistres,
Ce nous dist li verais legistres
Sains Jehans; et dist c'uns gripons,

812 Une beste demi lions

Et demi aigles, par devant

Heles ont dont volent avant,

783 AC dira, D Qui touz jours vit quoy que len — 786 D pas tant — 792 ABC Sains Jehans demonstre — 797 C Icele. — 810 D registres — 813 B com gr. — 814 C Eles vont a lor cos leuant

- En la terre de Syce sont,

  En lor garde esmeraudes ont
  Contre Arysmasples anguisseus.
  Cele gent n'i vienent pas seus,
  Oui n'ont c'un oel en mi le front,
- 820 Et vienent armé tuit d'un front Por esmeraudes ou flun prendre ; Mult convient cele gent deffendre Contre celes bestes diverses
- Qui mult sont courans et perverses,
  Enuieuses, ardans et baudes
  D'aus tolir les verz esmeraudes.
  La fine esmeraude esmerée
- 828 De fine verdour coulorée Senefie la grant verdure De la grant foi qui tous jors dure, Que li bon patriarche fin
- 832 Creirent dusques en la fin,
  Et li prophète et li apostre,
  Dont la grans joie est leur et nostre
  Sans nule doutance et sera,
- 836 Qui cele grant foi portera.
  Sains Jehans dist tout a delivre
  En l'apocalypse son livre
  Que cil qui a la foi entendent
- Qui ne prent fin, et s'i atendent,
  N'ont c'un oel, c'est au roi d'amont
  Qui de bien faire nous semont;
  Cil senefient a la gent
- Que je vous devisai avant,
  Qui se combatent as grypons,
  Arysmaspiles est lor nons.
  Cascuns grypons, n'est mie fable,
- 848 Senefie au porvers diable,

816 D En grand g. A esmeraude —817 B arismasex D arimasclez —818 ABC Et les gent ne v. —820 D Qui v. —824 C auerses —826 B t. ices e. A Por aus t. ces e. —828 D De tresgrand —832 D Oulrent touz jours jusquen —838 AB en s. l. —839 CD en l. —840 B entendent, D Qui ne puet flestrir et y tendent —841 ABC r. dou mont —843 A senefie —B Arimipiles D Arumpiles —847 D grant nest une f. —848 D aux poruers d. ABC S. par voir d.

U .....

Qui est anguisseus par dehuers De nous tolir la foi des cuers. Mult se painne de nous abatre.

- 852 Cascuns se doit vers lui conbatre
  Et armer son cuer et sa teste,
  Qu'il gart a mener vie honeste,
  Et soit vers de bone oevre faire:
- 856 Si fait bon mener son afaire
  Com ces trois pierres vuelent dire.
  C'est ci la premerainne tire
  Qui senefie plainnement
- 860 Prudence premerainnement;
  Ce fu des quatre vertus l'une
  Dont chasçuns doit avoir chascune;
  Porveans par sage cointise
- 864 Doit li hons estre sans faintise,
  Qu'il gart les poins de sa creance;
  Bons crestiens soit : c'est prudence.
  Qui ce que ces trois pierres dient
- Feroit, et qu'eles senefient,
  Et ce que la letre nous dit,
  Plainnement et sans contredit
  S'aprocheroit dou haut signour
- 872 Qui les siens maintient a honor.

# IV. La senefiance dou rubys.

Entre les siens est volentiers Jhesu Cris, li verais entiers, Qui entre les pierres assist

- Par son commandement fu mis
  Au col Aaron li rubys,
  Li sires des pierres clamez,
- 880 Li prisiés rubys, li amez,

<sup>849</sup> Mss. dehors — 850 D De t. n. la f. du, Mss. cors — 851 D En nous se p. dembatre — 853 C son cief — 860 CD premierement — 861 ABC v. une — 866 ABC s. sans doutance — 868 D ce quelles — 869 A dist.

Li gentis de joiant coulour, Qui dolens oste de dolour Et nuit et jor a tel mecine

- 884 Toutes les pierres enlumine.

  Nule pierre a li ne se prent:

  De biau tans alume et esprent

  Sa coulor; biaus est, clers et fins,
- 888 De sa biauté n'est nule fins.

  Moyses en son livre escrist
  Qu'il senefia Jhesu Crist
  Qui vint en terre cheminer,
- 892 Son obscur peuple enluminer;
  Lor tenebres enlumina
  Quant il en terre chemina.
  Sains Jehans meïsme le dist
- 896 De la venue Jhesu Crist
  Qui dou diable fu haïe.
  Au peuple redist Isaïe
  Ciaus qui en tenebres estoient
- 900 Lumiere et grant clarté verroient.

  Diex, qui enlumine le monde,

  Premier en la tire seconde

  Le ruby metre commanda;
- 904 De sa clarté tout amenda.

  Au col Aaron sans doutance
  Fu mis en en tel senefiance.

  Sains Jehans en sa glose dist
- 908 Que le bel ruby pas ne vit
  Ou haut fondement precieus,
  Car li dous vrais Diex glorieus
  Est entre ses amis tous jors,
- 912 Nus ne set nul de ses sejors:
  Une heure en cor, autre en milieu;
  Ainsi n'a point de propre lieu.
  Qui de quant que il a l'ounore

884 AC Li gentis li joiant, D riant — 887 AC Coulor a bele cl. [A cl. est] et f. — 888 D Clarte — 889 C dist — 891 C om. ce vers et les trois suivants — 902 A Premiers est en — 906 ABC en bone ramembrance — 909 B En haut — 910 B Que, B li tres vrais. D Car li veraiz — 913-4 ABC Fors la ou li plaist demorer Partout doit on dieu aorer — 915 A quanque

916 Et Dieu et sainte eglise aoure
Ne puet estre deshonorez;
Partout doit Diex estre aourés.
De quant que il a chascun donne
920 Et de quant qu'il nous abandonne.

### V. La senefiance dou saphir.

N'ai cure de moi delaier : Dou saphyr m'estuet rimoier Et senefiance et coulor.

- 924 Au pur ciel samblent li pluisor,
   Non pas por ce nus qui soit nez
   N'est de coulor de ciel senez,
   Mais par la veüe qui faut
- 928 Nous samble en l'esgarder si haut Qu'il soit bleus ; ce nous senefie L'esperance ou preudom se fie Qui garde au haut regne celestre.
- 932 Li saphyrs nous ramentoit l'estre Et l'estage dont cil s'aprochent Qui au verai soleil atouchent, C'est Jesu Cris; cil qui emprennent
- 936 Dieu a amer forment se prennent
  Au celestial regne querre,
  Et moult entendent au conquerre;
  Et ausi con la gloire haute
- 940 Mest nostre veüe en defaute,
  Que nus ne puet ciel deviser
  Ne la hautesce raviser,
  Ausi nous faut entente et voie
- 944 D'entendre a la gloire et la joie Dou ciel que tant par est joieuse, Et douche et digne et glorieuse. Sains Jehans vit secondement

<sup>917</sup> B desamoreiz — 918 C Car partout est diex D Tous jours doit — 919, 920 A quanque — 923 D Et s. — 924 D Au pur chier s. le meilleur — 925 D Ne — 927 D qui nous f. — 931 ABC Quil gart — 935-36 ABC om, ces deux vers — 944 ACD tendre

- 948 Ceste pierre ou haut fondement Ou ele fu seconde mise: La seconde vertu pramise Senefia, c'est esperance,
- 952 Et por ceste senefiance
  Fu mis en la seconde tire
  D'Aaron; li saphyrs nous tire
  Et ramentoit la grant hautesce
- 956 Dou ciel, que par notre peresce Perdons a avoir; peu i tendent Li pluisor, et peu i antendent. Diex! si peu i antent mais nus!
- 960 Et si n'est nule joie plus : C'est la joie qui tous jors dure. De moi delaier n'ai je cure, Que dire volrai la parfin ;
- 964 Or vous dirai dou jaspe fin.

#### VI. La senefiance dou jaspe.

Li jaspes est vers de coulor, Si est d'une crasse verdour. Laie gent qui a Dieu s'otroient

- 968 Et qui ou pere et ou fil croient
  Et ou saint esperit après,
  S'aucuns bons clers les tient de près
  Qui de plus les vueille opposer,
- 972 A itant se puet reposer:
  Plus ne sevent, en Dieu se fient:
  Li vert jaspe ciaus senefient.
  Moyses dit: qui jaspe esgarde
- 976 Contre ou jor de fantosme a garde;
  La foi de Jhesu Crist sans fables
  Destruit fantosme de diables,
  De Juïs et de Sarrazins.

948 B en h., D en vray f. — 951 A ceste e. — 958 ABC atendent — 959 C a nte — 962 D d. plus hay c. — 966 D Et — 974 Mss. Li vers jaspes c. senefie — 976 A om. ou, Mss. f. esgarde

Married Married II

980 En foi doit on estre enterins;
La vert foi fait bon maintenir
De Jhesu Crist et retenir;
Ge est la premiere vertus

984 Dont li hom doit estre vestus.
C'est la premiere pierre escrite
En l'apocalypse et descrite.
En la seconde tire estoit

988 Aaron, quant se revestoit:

Ceste seconde tire ensaigne

Et senefie que on praigne

De Dieu et foi et si grant force;

992 Honnis est qui ne s'en efforce Qu'il ait vers Dieu si grant effors, Qu'il soit en la creance fors : Force est vertus haut eslevée.

996 Des quatre est seconde levée.

#### VII. La senefiance dou ligure.

Or vous conterons dou ligure, Metre i volons entente et cure. Moyses en sa glose enorte

1000 Coulour de jacintines porte
Et dist c'une beste diverse
En la terre d'Inde et de Perse,
Es bois qui sont de bestes plains,

1004 Nourrist ligure entre ses rains, Et le repont en la gravele Por nous tolir ceste novele; Si tost com ele i est reposte

1008 Li cort uns hom sus, si li oste;
Mais grant painne metre y convient
Quand on la trueve, et ce avient:
Li livres nous dist et espont

<sup>992</sup> D Car mors est — 995 A haute leuee C en haut leuee — 1003 Mss. As bestes, ABC qui sont la des [B de] pl. — 1004 A lygures — 1005 ABC se r. 1011 C despont

- 1012 La beste qui ses rains repont
  Por lygure qu'ele tant aimme,
  Moyses buef la beste claimme :
  En sa glose est ensi nommée,
- 1016 Et en lapidaire est nommée

  Lyns ceste beste; or si disons
  Selonc la bible et devisons,
  Car les histoires sont seures,
- 1020 Que chasteé porte ligures :
  Ce senefie par droiture.
  Selonc Job, selonc escriture
  Qui est voirs disans et estable,
- 1024 Trovons la vertus dou diable
  Est ens es rains sans nule doute,
  Ou lombril est sa force toute;
  Le vertu des rains nous dist Job
- 1028 Por les homes chaus qui sont trop
  Luxurieus a desmesure
  Por les dames ; por lor luxure
  Job por les diables disoit
- 1032 La force en lor ombril gisoit:
  Encontre les rains aus diables
  Devons avoir rains mesurables
  Et vertu dou ligure en nous.
- 1036 Ces bestes, bien le sachiés vous,
  Dont chascune la terre effondre,
  Por metre lygure et reponre
  Senefient as bues qui erent
- 1040 La terre Jhesu Crist et perent
  Par sainte predication,
  C'est lor signification.
  Lygures en la tierce tire
- 1044 Fu premerains, ce os bien dire,
  Des pierres qu'Aaron lia
  Sur son pis ; ce senefia

4045 ABC nommee — 1016 D om. Et, ABC l. esprouee — 1018 ABC ensi nommons — 1019 ABC Que — 1024 AC Qui en ses rains — 1033 Mss. au diable — 1034 Mss. mesurable — 1039 D les buez — 1040 D as terres — 1044 D bien los dire — 1046 ABC As

Les bons preescheors qui vinrent

1048 Au tiers tans, de Jhesu Crist tinrent Lor sermon, de la trinité De Dieu eurent la dignité; Ne preeschierent pas par guile:

1052 Ce fu li tans de l'euvangile.

#### VIII. La senefiance de l'achate.

Dou ligure a tant laisserons, De l'achate vous conterons. N'ont pas toutes une maniere:

1056 Or vous dirons de la premiere,
De cele qui ou parement
Fu par le Dieu commandement.
Noire est, et s'i sont unes branches

1060 Que nature i mist qui sont blanches. Icele petite noirceur Senefie le grant tristeur Qu'avoir devons por nos pechiés,

1064 Car chascuns en est entechiés;
Por ce devons estre en tristresce.
Li blans senefie hautesce,
Ou li vers, selonc le devis,

1068 Les haus arbres de paradis
Qui portent les fruits pardurables.
Deus choses eut senefiables:
Por ce fu seconde montée

1072 En la tierce tire et contée.

Achate fu en tierce tire

Por le tiers tans dou baptestire

Que Jesus Crist et sant Johan

1076 Preeschierent lié et joiant.

Lié durent estre pecheeur

Quant virent Dieu preescheur;

1048 AC Au tiers tant que de — 1050 ABC De jesucrist la — 1051 D preschoient — 1057 ABC celui — 1659 D et y eult, ABC N. e. jointe en une branche — 1060 B qui est blanche — 1061 D verdeur — 1064 C ch. est si e. — 1067 AC ou livre — 1070 ABC Eut d. ch. — 1077 ABC e. li pecheur, D Durent estre ly p. — 1078 ABC Quant il v., D Qui v.

Por chascun qui estoit pechieres
1080 Vaut Diex estre lors preeschieres
Ou tans de sanc Jehan Baptiste.
Or vous dirons de l'amethyste.

#### IX. La senefiance de l'amethyste.

N'ai cure de grant demorance.

1084 Amethyste a porpre semblance; Samblance a a sainte escriture; A la saintisme vesteüre Dont Juïs Jhesu Crist vestoient

1088 Quant d'escorgies le batoient ;
De porpre couleur le vestirent
Quant d'escorgies le batirent :
Rois se faisoit, et por l'eschar

1092 Vestirent de porpre sa char.

De tel coulor vestir devroient

Li roi quant haute cour tenroient :

Salemons d'itele vestoit.

1096 Amethystes nous ramentoit
Ce que je vous ai devant dit,
Et si nous ramentoit l'abit
De la glorieuse Marie

1100 Et des angles la signorie;
La mort des martyrs ramentoivent
Amethyste, amentevoir doivent
Ce que je vous ai ci conté;

1104 Et si fait une grant bonté
Celui qui le met en son doi :
Il est bien venus devant roi,
Ce dist li livres plainnement ;

1108 Et si oevre delivrement
De l'art de quoi il s'entremet
Qui ceste piere sor soi met.
Amethystes humilité

0 - 0 - 1

<sup>4081</sup> B En t. — 4084 A propre — 4091 A leschars — 4092 D De p. couurirent — 4095 C dist tele v. — 4101 C amentoir — 1103 C om. ce vers — 4109 D Cil — 1111 Mss. Amethyste

| 212  | LIVE II, IAM. I, OMAI. I          |
|------|-----------------------------------|
| 1112 | Porte et ramembrance de Dé.       |
|      | Tels pierres gracieuses sont,     |
|      | Por ce li Sarrazin les ont.       |
|      | Ce est la tierce tire dite        |
| 1116 | Que je vous ai ici descrite;      |
|      | Or est bien droit que je vous die |
|      | Qne ceste tire senefie:           |
|      | Sor Aaron fu tierce assise,       |
| 1120 | Ele senefia justise;              |
|      | C'est une des quatre vertus.      |
|      | Cist mondes par seroit perdus     |
|      | Se justise ne par estoit,         |
| 1124 | Car se covoitise esploitoit       |
|      | Si durement com or esploite,      |
|      |                                   |

1124 Car se covoitise esploitoit
Si durement com or esploite,
Que li uns sor l'autre covoite
Quant que il a par covoitise,

1128 Et se ne par estoit justise,
Li plus fors destruiroit celui
Qui auques aroit pres de lui;
Et si vous doit on devisier,

1132 Cascuns doit son cors justisier,
Que la chars qui est atisie
De mal faire soit justisie;
Ensi fait cil cui de Dieu membre:

1136 Et cors et cuer et chascun membre
Doit chascuns tenir justisable
Qu'il ne face l'uevre au diable.
Or lairai le sermon ester:

1140 N'ai cure de moi arrester, Car briément dire me delite. Or vous dirons dou grysolite.

### X. La senefiance dou grysolithe.

Coulor d'iaue de mer et d'or

1144 A grysolites en tresor.

Ce senefie plainnement

1127 A Quanque — 1130 D qui escruiz cyroit — 1131 A anoncier — 1132 A justicier — 1138 D Que il ne faiche ocuure — 1144 B grisolite en son

Cials qui conversent sagement En cest mont et bien se maintienent

- Et qui sagement se contienent.
  En l'apocalypse la glose
  Dist dou grisolite une chose,
  Qu'il a estinceles qui ardent,
- De toutes pars les gens esgardent.
  Ce nous est droite mentions
  Des saintes predications,
  Des grans miracles Jhesu Crist,
- Si com li grans livres nous dist :

  Et li orientals resgars

  Qui se torne de toutes pars

  De la ou cil la pierre torne
- 1160 Qui a lui esgarder s'atorne,
  Ce sont cil qui honestement
  Entendent l'amonestement
  Qu'il oient des bons preecheors
- 1164 Dont il paient les pecheors.
  Grysolites après les sis
  Est setmes ou fondement mis;
  La senefia par escrit
- 1168 Les set dons du saint esperit.

  Disismes fu li grysolites

  Des pierres sor Aaron dites,

  Por les dis haus commandemens
- 1172 Que Diex par les amendemens
  De la loi dist et commanda
  Et par Moysen le manda.
  Diex, merci! por quoi contremande
- Ja tant n'iert de Dieu commandé?

  Que tout ne soit contremandé;

  Peu faisons son commandement.
- 1180 Or nous doinst Diex amendement,

1149 B En lap. en l. — 1150 ABC Truis — 1151 ABC De droites — 1163 C les — 1166 ABC Est dignes ou f., D Est septieme en haut siege assis — 1170 Mss. As p. — 1171 D Por les haus dis — 1177-78 C om. ces deux vers

Car trop sommes aver et chiche. Or vous conterons de l'oniche.

#### XI. La senefiance de l'onyche.

Trop lons sermons me desconforte. 1184 Pluisors coulours onyches porte: Pers, veirs et rous de blanc meslez; De tels coulors est coulourez. Sans une de cestes couleurs 1188 Habite nesune noirceurs. Onyches a non par nature. Ce nous dist devine escriture: De blans en sont ou il a noir. La glose Moysi par voir 1192 Dist de cest onyche la somme Que il resamble a ongle d'omme. A celui senefie et monte Cui molesce de char sormonte : 1196 Tout ausi com ongle est plus dure De mole char et plus endure, Mais n'ataint pas a la duresce 1200 De la pierre; ausi la molesce De char sormonterent li saint. Mais ne di pas qu'il venissaint A la grant duresce des pierres 1204 Au diable, c'est li pechierres Qui endurcist en son pechié Par son faus cuer mal entechié. Et encore Moyses dist 1208 En sa glose et en son escrit Que li onyches de nature, Ou a rouge ou blanche tainture, Senefie savoir de Dé 1212 Et cials qui ont lor cors gardé

<sup>1184</sup> D loniche — 1185 C Vers noirs et r., D mellees — 1187-88 vers sans doute altérés — 1187 D nulle — 1204 A diables — 1206 C adrecie — 1210 A sainture

En chasteé et maintenu: Cil sont compaignon Dieu tenu. En la quarte tire des lites

1216 Fu por les quatre euvangelistes Onyche, qui ongle portoient, D'omme et d'aigle et de buef estoient Et de lion; ne furent mie

1220 D'une coulor : ce senefie Onyches, et il est bien voirs; Mais sengles onyches est noirs.

#### XII. La senefiance dou berycle.

D'onyche laissons a conter:

1224 Dou beryl volrons raconter La senefiance trestoute. Sa samblance est d'iaue a la goute, Trop est anoieus et freignaus

1228 D'entaillier figures egaus ; De reonde taille apartient ; Il brusle la main qui le tient Contre solail. Ce nous devise

1232 Les premiers qui de sainte eglise Preeschierent le haut renou Et le baptesme et le haut non Jhesu Crist; lores preeschoient,

1236 Et li diable lor faisoient Formes, phantosmes et afaires; Mais a nient vint lor afaires. Ensi comme cil qui entaillent

1240 Ces pierres et plates les taillent. Beryl fut mis ou parement Dousisme deesrainement: Por les douze apostres l'i mistrent

1244 Qui dou baptesme s'entremistrent;

1215 B En la qu. lite — 1221 A Onyche — 1224 CD aconter — 1227 AC nieus et freignans — 1228 ABC f. et nans — — 1239 A com — — 1242 AC Dousismes et — 1243 A apostre — 1244 D om. ce vers

PANNIER, Lapidaire.

| 276  | LIVRE II, PART. I, CHAP. II           |
|------|---------------------------------------|
|      | Primes chascuns fu preeschierres,     |
|      | Por ce dousisme fu de pierres.        |
|      | En l'apocalypse trovons               |
| 1248 | C'uns angles, de voir le savons,      |
|      | En mena saint Jehan veoir             |
|      | Parevis, et la vit seoir              |
|      | Beryl vuitisme, bien i sist,          |
| 1252 | Ou fondement que Diex assist:         |
|      | Ce senefia que nous haite             |
|      | L'uitisme aage ou sera faite          |
|      | La haute resurrections;               |
| 1256 | C'est la significations               |
|      | Dou beryl. Sachiés qui le prent       |
|      | Contre solail, le char esprent        |
|      | Si l'i joint et auques s'i fie.       |
| 1260 | Et savés que ce senefie?              |
|      | Cials qui se joingnent et se prennent |
|      | Ausainthomme et le bien aprennent.    |
|      | Li saint home par verité              |
| 1264 | De la flame de charité                |
|      | Sont tuit alumé et espris:            |
|      | Cil qui au saint s'est joins et pris  |
|      | De la flame se puet esprendre         |
| 1268 | Et charitable vie aprendre.           |
|      | Trop par est mal aventureus,          |
|      | Mal apris et mal eüreus               |
|      | Qui a preudome puet aler              |
| 1272 | Por quoi il i puisse parler,          |
|      | Qui moult volentiers n'i parole;      |
|      | Bon retenir fait sa parole,           |
|      | Car le bien fait bon retenir,         |
| 1276 | Et le mal fait mal maintenir;         |
|      | Et qui bien voit et mal maintient     |
|      | Le baston par le souillié tient.      |
|      | Hé! Diex si net haston tenroit        |

1246 A dousismes — 1251 B Et b., AC b. assis — 1263 A sains — 1265 D embrases — 1266 A mis — 1273 A Quil — 1276 Mss. retenir — 1277 B Qui bien voit et le mal entent — B 1278 le soillie D le soilly — 1279 ABC si [AC il] nest b. tant droit

- 1280 Qui nete vie maintenroit! Car Damediex tous nous atent. Cest sermon nous lairons atant. Des douze pieres dit avon
- 1284 Auques ce que nous en savon Et vertus et senefiances, Mais l'une des quatre fiances, Des vertus, n'avons pas, la quarte;
- 1288 Mais ains que de vous me departe L'orrez, se le volez aprendre. Diex meismes commanda prendre Moyses fin or et ces pierres
- 1202 Dont je vous ai esté lisieres, Et commanda que fussent mises Par quatre tires et assises; Trois pierres eut mis en chascune :
- 1296 La trinité qui est toute une Ces trois pierres nous deviserent, Et les tires senefierent Quatre vertus qui doivent estre
- Sor chascun home de bon estre : Porveance i doit estre mise, Et puis force, et autre justise, La quarte doit estre atemprance ;

1300

- 1.704 Or avez lor senefiance. Mais d'atemprance me sovient, Et por ce dire m'en convient. Qui d'atemprance souvenroit
- 1308 Partout la ou li convenroit. Et de Dieu li membrast sovent Et bien li tenist son convent, La ou crestiens devroit tendre
- 1312 Tendist, vie porroit atendre Pardurable. Hé! Dieus, si peu tendent Li pluisor au bien et entendent,

<sup>1280</sup> ABC demenroit — 1282 A sermons — 1286 ABC des q. plus franches — 1288 D M. que je de v. ne — 1291 CD ses — 1310-1324 B om. ces vers — 1313 AC P. mais peu i — 1314 D a b. A ou b.

| 278    | LIVRE II, PART. I, CHAP.             |
|--------|--------------------------------------|
|        | Et si n'avons point de demain,       |
| 1316   | Ne nus ne set avant la main          |
|        | Que il li est a avenir,              |
|        | Et nous si n'em puet souvenir,       |
|        | Mestiers est que Dieu en souviegne.  |
| 1320   | Talens m'est pris qu'a la fin viegne |
|        | De ces douze pierres qui vinrent     |
|        | De Dieu, por cui estre convinrent    |
|        | Au col Aaron, les convint            |
| 1324   | Mettre celes dont Dieu sovint;       |
|        | Bien en ai esté sovenables           |
|        | Selonc les livres convenables,       |
|        | Selonc ce qu'il i convenoit          |
| 1328   | Vous ai dit dont moi sovenoit.       |
|        |                                      |
| Doe mi | erres qui furent mises ou fondement  |

# Des pierres qui furent mises ou fondement de la cité de Jherusalem.

Li livre dient tout por voir Diex ne mist pas tot son pooir Sor ces douze pierres qu'il dist, Ne sor les apostres ne fist, 1332 Ains dist que autres pierres fussent Et de lui efficace eüssent, Qui de par lui furent creées, 1336 Et autres pierres concreées En bestes et oisiaus seroient. Et de luy efficace avroient. Diex a tous jors tans et espasse De donner sains et pierres grace; 1340 De Dieu muet et de Dieu avient Quant de pierre efficace vient. Des douze ai dit la verité, 1344 Les vertus, par l'auctorité Qui nous en tesmoigne la voire : Or dirons des autres l'estoire.

1320 D T. me prent — 1334 AC efficance, D Et que efficaceit e. — 1335-38 ABC om. ces vers — 1342 C de dieu

# Des pierres dont sains Jehans parole en l'apochalypse.

Or samble bien qu'il m'abelisse:

- 1348 Por quoi ? car de l'apocalypse
  N'ai pas conté l'auctorité,
  Des pierres de cele cité
  Que sains Jehans vit par avis
- 1352 Qui soustenoient parevis.
  Uit pierres dites vous a l'en
  Dou celestre Jherusalem
  Au col Aaron acontées,
- 1356 Mais quatre n'i sont pas contées
  Des douze qui furent ou conte
  Que l'apocalypse raconte;
  Mais ains que leur vertu racont
- 1360 Est bien raisons que je vous cont Les nons des douze qui la furent, En ordre si com eles jurent.
- Sains Jehans vit tout a loisir
  1364 Jaspe premierement gesir
  Ou fondement dou verai regne;
  Saphyrs après la premerainne
  Fut veüs, et puis calcydoines,
- 1368 L'esmeraude, et puis li sardoines;
  Après le sardoine le sarde
  Vit sains Jehans, bien s'em prist garde;
  Grysolite, beryl, thopasce,
- 1372 Grysopas vit ou saint espace;
  Jacintes fu veüs onzismes,
  Et amethystes fu douzimes.
  Ce sont les nons des douze pierres
- 1376 Dont sains Jehans fu preeschierres.

1347 D s. il b. — 1349 BD pas toute — 1353 Mss. Duit [C Dont] — 1355 D recontreez — 1357 D en c. — 1359 D acont — Après 1362 ABC ajoutent une rubrique inutile — 1365 ABC Ou verai f. d. r. — 1368 B Au raconter nai nules poines AC Apres le sarde li sardoines — 1369 AC Et puis au fondement regarde — 1370 C bien i prist garde

Uit vous en ai autre fois dites, Des quatre n'avons pas descrites Les vertus, ne dites comment 1380 L'en vait cestes quatre nommant. Li tres biaus balais renommez Ançois fu jacyntes nommez, Estre doit de tres grant renon: 1384 Jagonces balais a a non. Calcydoine n'oublions pas Ne sardoine, ne grysopas; Mais lor nons a aconter lais. Or yous conterons dou balais. 1388 XIII. Dou jagonse balais. Dou balais dirons la maniere Selonc l'auctorité pleniere Qui de ceste pierre nous prueve 1392 Que on entre deus mers la trueve, En l'isle qui a non Chorynthe; La est apelée jacynte. A coulor de ruby retrait. 1396 Qui contre le bel tans l'atrait. Mult en amendent ses coulors,

Et sont tenues a millours Cil qui rubys balais le nomme 1400 Ne set mie toute la somme De l'auctorité devisier,

> S'il ne le dist por mesprisier. Haus hom vielt c'on prise ses pierres.

1404 Mais en mentant en est prisieres Cil qui ruby balais l'apele: Bien puet dire bone est et bele. Bien la puet clamer par droiture

1408 Jagonce selonc l'escriture;

<sup>1377</sup> Mss. Duit — 1378 D descrit, ABC Mais qu. ni sont p. — 1380 ABC La tire va ceste — 1384 AC aaron — 1385 A calcydoines — 1387 A aconte — 1396 B le trait — 1402 B p. mal priser — 1404 C pensant

Plusors pierres puet l'en clamer Jagonces, et ensi nommer; Car de jagonces pluisor sont

- 1412 Et qui diverses coulors ont:
  Rubys, saphyrs, balays, cetrins,
  Et li bials grenas enterins;
  De cials et d'autres itels vienent
- 1416 Que sage por jagonces tienent.

  Se j'en disoie mon avis,

  Trop i averoit lonc devis,

  Qui de chascune vous diroit
  - 1420 De jagonces quels il seroit.

    Lor devis atant laisserons,

    Dou gentil balays conterons

    Vertus, que Diex i mist pluisors:
  - Vaines pensées et tristors
    Oste d'omme, bien le savons
    Par les livres que nos avons.
    Homme d'outrageuse luxure
  - 1428 Refroidist, et tient a mesure.

    Homme meslieu quil mousterroit

    Son anemi tart li seroit

    Que il fust acordez a lui,
  - Ou livre le trovai et lui.
    Cil qui balays a sor lui mis
    Aler entre ses anemis
    Puet et retorner saus ses membres;
  - 1436 Et qui a maison ou a chambres
    Ou il gist vrai balays atouche
    N'ait garde que vers s'i approche:
    Ja vermine n'atouchera,
  - 1440 Ja tempeste n'aprochera
    En lieu ou balays soit gisant;
    Ou livre le trovai lisant.
    Dou balays qui em bel tans mue

<sup>1409-10</sup> ABC om. ces vers — 1411 Mss. Car j. de plusors s. — 1415 C tes i v. — 1427-28 ABC om. ces vers — 1429 AB qui m., de D H. melli qui om osteroit — 1432 A lieu — 1436 D en m. on es ch. — 1440 C t. ni kierra, A Ne pas l. ne sera — 1444 AC Ou l.

1444 Et sa coulor change et remue
Devise sains Jehans les estres:
Ce senefie as sages mestres
Qui a pluisors lor raisons rendent

1448 Selonc ce que droit i entendent;
Saint Pols chascun raison rendoit
Selonc ce que il entendoit:
Raison as clers, raison as lais

1452 Chanjoit, com fait li bials balays,
Qui contre bel tans par raison
Se change par tele occoison.
Pres d'Ethyope est cele terre

1456 Ou on vait cele pierre querre.
En bon or doit balays seoir.
Ce que j'en ai dit puet veoir
Qui serchera le droit escrit

1460 Tout aussi com je l'ai descrit.

#### XIV. De la coulor dou grysopas.

Endroit de moi je ne lo pas Que ne die dou grysopas, Qui des douze pierres est dite,

1464 Por ce doit estre ci descrite.
Sa coulor samble jus de pors,
Si estincele com li ors;
D'Inde vient, moult est precieus.

1468 Cil qui le porte est gracieus : La ou il vient est graciés Et de son venir merciés.

## XV. De la coulor dou calcydoine.

Dou calcydoine volrai dire 1472 La verité sans contredire,

1444 B Sa c. et ch. et r.—1448 D que raison e.—1449-50 ABC om. ces vers.—1452 AC Changent — 1459 D son voir e.—1460 B ensi—1461 ABC m. ne lairai—1462 D Que je ne d.—1465 C Sa coulors resamble fin ors—1466 C par defors D Et e. comment ors—1469 Mss. La ou il nen est gr., C gracieus—1470 C mercieus

Des que j'en ai et lieu et tans. Calcydoines est tourbles blans. Bien parlant de bone eloquence

1476 Fait homme, et de ferme creance;
Bien dit sa raison d'outre en outre.
S'a son adversaire le moustre,
A sa cause vaintre li vaut,

1480 S'a tors le plaidoie et assaut.

Qui onyche et sardoine ensamble

Et calcydoine a, ce me samble,

De bones meurs est entechiés,

1484 Se trop n'a criminals pechiés.

#### XVI. De la coulor dou sardoine.

Dou sardoine dirai briement Tout, et fin et commencement. Sardoines est rous de rougeur

1488 Mellez ensamble de noirceur. Sardoines atempre ire d'omme Et par nuit li donne bon somme; Nuisans teches d'ome deffait,

1492 Et chaste et vergoigneus le fait.

### XVII. De la coulor dou dyamant.

Ou voir lapidaire esprové Avons ou voir latin trové Dou dyamant les vertus dites ;

1496 En roumans les avons escrites
Si com nous tesmoigne la lettre;
Plus n'i volons oster ne metre.
Inde, Arrabe, est mere et mamele

1500 Dou dyamant masle et femele : D'Ynde li brun d'uel coulor Sont li droit masle et li millor ;

1473 AC Puis que — 1476 D Fait homme de bone creance — 1478 B Sans son aduersaire — 1491 A deffent — 1493 B Dou — 1501 A duele

LIVRE II, PART. I, CHAP. II D'Arrabe sont li blanc femeles, Bones sont, ne sont pas si beles. 1504 Et sachiés que nus dyamans N'est plus de petite nois grans. Dyamant sont dur par nature, Nule autre pierre n'est si dure. 1508 Nus ne puet sa laidour tolir Ne pour user, ne pour polir, Ne grignor biauté porchacier. Il trenche le fer et l'acier : 1512 Cil croissent, la letre le sonne. Force et vertus a homme donne. Cis livres n'est pas de menconge. Dyamans garde de grief songe, 1516 De phantosme et de tous venins ; Os et membres garde enterins. Ja tant ne cherrez de cheval. Ne de mur, ne de mont en val, 1520 Que vous ja i brisiés nul os, Dyamans em porte le los: Les os garde de froisseure; 1524 Paour taut par nuit et luxure, Tencon taut, et si garde d'ire; Es si vous puis bien por voir dire Que il garde le point de l'omme 1528 Ou il le trueve, c'est la somme. Qui droit dyamant a adonques De point trover, ne dechiet onques De sens, de pris ou de valour, 1532 Ne de richesce ne d'ounor. La loial richesce retient,

4505 D toux—4509 ABC Ne puet user ne puet polir—1513 B le somme—1515 A mencoigne — 4518 B Os membres garde katerins A Os garde membres C Os garde et membres — 4519 B cherront — 4520 D du m. ne du m. — 1521 B nus, D Que ja v. i br. — 4524 D P. p. n. t. — 4534 B Qui diamant a et maintient AC Tout ades et si le maintient — 4536 D Se t.

Mais de l'autre conte ne tient ; Qui loiaument l'a en ce point Le tient que n'apetice point,

1536

Ains le fait plus et plus monter ; N'est mie legiers a donter Puis que il est montez en haut.

- 1540 As forcenez dyamans vaut,
  Por qu'il aient confession.
  Si est droite deffension
  A homme vers ses anemis.
- 1544 S'a senestre partie est mis;
  Li livres nous dist qu'il doit estre
  Portez devers la part senestre.
  Trestout cil qui ont dyamant
- 1548 Plus volentiers vont Dieu amant;
  Plus aimment Dieu, plus i esgardent.
  Semence d'omme en femme gardent.
  De vertus est abandonnez
- 1552 De loial achat ou donnez.

  Qui tel pierre vielt esprover

  Loialment se devroit prover.

Ici fenist li lapidaires.

1538 A douter — 1552 Mss. sic; nous ne comprenons pas — 1554 A C L. le conuient mener.

## DEUXIÈME PARTIE

LE LAPIDAIRE EN PROSE.

#### CHAPITRE PREMIER.

PRÉFACE. - DESCRIPTION DES MANUSCRITS.

§ 1er. De la composition du lapidaire.— Bien qu'il ait été encore plus répandu que le lapidaire en vers, le lapidaire en prose est beaucoup moins intéressant. Il appartient à cette période de pauvreté et de transformation de la littérature française où l'on s'avisa de mettre en prose les poèmes des siècles précédents, en leur ôtant tout caractère et toute mesure. Et souvent, non content de faire subir cette injure à un seul ouvrage, on en fond plusieurs dans cette nouvelle forme. Le résultat de ce travail de compilation est de produire des œuvres sans unité et sans ordre, délayées, banales, insipides.

Puis, le travail du compilateur achevé, viennent les copistes, qui, chargés de transcrire des ouvrages sans commencement et surtout sans fin, ne se font pas faute d'ajouter des nouveautés de leur composition, ou quelque ramassis de leurs souvenirs d'école, à des traités que ne protège plus la rime. Alors se produit ce que nous avons déjà vu arriver pour le lapidaire attribué à Mandeville : un ouvrage quelconque en prose étant donné, on ne se gêne pas pour en changer le titre ou le prologue, et pour y ajouter ou en retrancher, selon le goût du possesseur du manuscrit ou la place dont l'on dispose.

Notre lapidaire subit le sort commun à toutes ces compositions du xiv siècle. Non-seulement c'est une œuvre sans forme et sans nom, mal écrite, mal composée, indigeste, et où il semble, quant au fond, que le moyen âge ait voulu déposer toutes les absurdités sur les pierres dont on l'avait berné de divers côtés; mais encore chaque scribe renchérit sur le précédent, et ajoute quelque caillou à cet amas informe. On y trouve en effet de tout : les vertus médicales des gemmes, leur signification mystique, leur pouvoir magique; et cela appuyé sur la parole du dernier des nécromanciens aussi bien que sur le témoignage de la Bible.

Il faut pourtant dire un mot de ces pauvres productions de l'intelligence humaine, et, puisque j'ai entrepris de classer les lapidaires français, indiquer au moins à quels signes, à quelles particularités on reconnaîtra celui dont je m'occupe et que je ne signale pas pour le recommander.

Dans le deuxième quart du xive siècle, alors que le lapidaire attribué plus tard à Mandeville n'avait pas encore été composé, il se trouva un roi de France à qui les diverses traductions du lapidaire de Marbode, et même le lapidaire en vers dont je viens de parler, parurent sans doute trop poétiques; il pensa que les exigences de la versification ou d'un plan conçu d'avance empêchaient souvent les auteurs d'ouvrages scientifiques de s'étendre autant qu'il aurait fallu sur les merveilles qui abondaient dans tous ces traités sur les pierres précieuses et de rassembler ces éléments épars. Ce roi, c'était Philippe de Valois. Il réfléchit qu'un lapidaire qui résumerait tous les autres plairait ainsi à tout le monde, aux joailliers aussi bien qu'aux médecins, aux dames comme aux clercs ou aux magiciens. Toutes les merveilleuses descriptions des pierres de l'Orient, avec leurs propriétés curatives et phylactériques, les allégories qu'avait imaginées l'Eglise chrétienne, les pouvoirs télesmatiques que quelque juif sachant un peu de médecine et d'astrologie avait attribués aux camées, on devait tout trouver dans ce lapidaire des lapidaires.

Les bibliothèques des plus célèbres abbayes, nous dit-on, furent fouillées; on interrogea les savants, les gens de métiers, les devins même. Enfin on rédigea l'ouvrage « en plein concile, par l'accort des sages clers ». Et que résulta-t-il de tant de prétendues recherches (car je parle d'après un prologue menteur)? Le misé-

rable lapidaire dont on va lire des fragments, et qui n'est pas autre chose que notre lapidaire en vers « Cil qui aiment pierres de pris », d'abord condensé, puisque pour chaque pierre on a fondu en un seul article la « nature » et la « senefiance », puis allongé selon les goûts ou les besoins, avec des descriptions encore pillées dans Marbode, ou, plus tard, soustraites à Mandeville.

Maintenant pourquoi accusé-je le roi Philippe de Valois d'avoir commandé un pareil ouvrage? C'est que dans les manuscrits il est dit expressément que « le livre des pierres » fut fait « pour l'amour le roi Philippe de France. » Il n'y a pas de divergence sur ce point. Or de quel roi peut-il s'agir ici, si ce n'est de Philippe de Valois? Quand la forme prosaïque employée ne le prouverait déjà pas, la langue interdirait d'attribuer cette œuvre misérable au xmº siècle. Philippe le Hardi, et, à plus forte raison, Philippe-Auguste, sont écartés. Restent donc Philippe le Long et Philippe le Bel. Celui-là régna trop peu pour avoir eu le temps de s'occuper de littérature. Quant à Philippe le Bel, c'était un esprit trop pratique et d'ailleurs trop occupé pour s'imaginer de faire faire ce recueil de contes à dormir debout. On voit qu'il ne se trouve plus que Philippe de Valois pour réclamer l'honneur d'avoir encouragé sinon commandé l'entreprise.

Qui fut chargé de l'exécution? Si l'on en croyait le catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, l'auteur du lapidaire en prose dédié au roi Philippe serait un nommé Hugues Ragot. Ce nom, sous forme de signature, ainsi que les mots: « A Hugues Ragot », se trouve en effet sur le feuillet de garde du manuscrit 2009 de la Bibliothèque nationale; il est d'une écriture contemporaine du reste du manuscrit (sans être toutefois la même), c'est-à-dire du xve siècle. Mais qui ne s'aperçoit du premier coup qu'il s'agit, non pas même du scribe de ce manuscrit, mais seulement d'un de ses premiers possesseurs? Ne chargeons donc pas la mémoire d'un innocent, et, après avoir conclu que le lapidaire adressé à Philippe est une de ces compilations en prose à peu près impersonnelles qui abondent aux xive et xve siècles, passons à l'examen des manuscrits.

§ 2. Description des manuscrits. Comme je me borne plus loin à donner des fragments de ce dernier lapidaire, et que d'ailleurs il serait aussi inutile qu'impossible d'en publier un texte critique, je ne tenterai pas une classification des manuscrits. Tout ce qu'il est, ce me semble, raisonnable et profitable d'entreprendre, c'est de rechercher, comme j'ai fait pour Mandeville, au milieu des rédactions différentes d'ordre et de longueur que nous offrent les manuscrits, celle qui doit se rapprocher le plus de l'original, puis de montrer quelles transformations elle a subies.

Ms. A. Bibl. nat. fr. 12786. Ms. du xive siècle, parchemin, à deux colonnes. Il contient : le Roman de la Poire, le Lapidaire, le Bestiaire de Richart de Furnival, le Roman de la Rose, diverses chansons, puis plusieurs poėsies pieuses. Le Lapidaire, qui commence au fol. 24 verso, est incomplet du dernier feuillet. Il est donc impossible de savoir comment notre lapidaire se terminait dans cet exemplaire, qui me semble en offrir seul la plus ancienne version. En tous cas, puisque, comme je le dis, il ne manque qu'un feuillet, cette fin ne devait pas contenir la description de plus de six à huit pierres, en outre de celles qui nous restent. On se fera plus loin une idée du texte contenu dans ce manuscrit, puisque c'est d'après lui que je publie des fragments. Je rappelle seulement ici qu'après le prologue que l'on connaît déjà, on trouve la description et l'explication morale des douze pierres de l'Exode, dans l'ordre de la Vulgate. Puis viennent. comme dans le lapidaire en vers, les quatre pierres de l'Apocalypse qui ne se trouvaient pas déjà sur le pectoral d'Aaron; enfin, sans transition, après le Sardoine, la dernière des quatre pierres, vient la description du Diamant, toujours comme dans « Cil qui aiment pierres de pris. » Mais notre lapidaire, étant en prose, n'a pas de raisons pour s'en tenir là, et le voilà qui se met à décrire de nouveau l'Estoupace, l'Emeraude, le Rubis, le Saphir, etc., enfin toutes les pierres dont il a déjà parlé. Seulement cette fois, ce qu'il en dit est à peu près traduit de Marbode. On se rappelle qu'une des modifications du lapidaire de Mandeville avait déjà procédé de la sorte.

Cet état, sans être l'état primitif, qui, dans la circonstance actuelle, me semble être représenté par le lapidaire en vers, marque pourtant la transformation à son premier degré.

Ms. B. Le manuscrit 2008 français de la Bibl. nat. nous offre une transformation d'une espèce à peu près semblable, encore peu développée. C'est un codex sur papier du xv<sup>6</sup> siècle, que j'ai déjà décrit, car il renferme la leçon D du lapidaire en vers. Le lapidaire de Philippe y commence au folio 1, et suit à peu près le texte et l'ordre de A jusques et y compris le Diamant. Il décrit ensuite l'Alectoire, le Célidoine, le Jayet, la Magnete, le Ceraunius, l'Heliotrope, l'Aspetites, l'Egester, le Celonites, le Badia (Sagda), le Medax, le Calastida, le Carites, le Cristal et l'Aymant. — Le lapidaire finit, fol. 20, par ces mots : « Si il est aucune precieuse pierre qui ait perdu ses vertus, sy soit liée en ung blanc drap avec un cristal, puis soit mise en une boiste, et la boiste en une huche l'espace de quarante jours; sy reprendra ses vertus. »

Ms. C. Bibl. nat. fol. lat. 11210. Fin du xvo siècle, papier. Contient aussi le de Herbis de Macer et le de Gemmis de Marbode. Le lapidaire de Philippe y commence au fol. 63 verso. C'est une version de la même famille que B, mais déjà un peu délayée. Ainsi, après le Diamant, l'Allectoire et les autres pierres prises à Marbode, on trouve l'Ignites et le Triniter, que je ne connais que dans Damigéron, et, entre beaucoup d'autres, l' « Alebastre » et la pierre trouvée au nid de la huppe, qui me semblent bien pris à Mandeville. Pour finir, fol. 82 verso, est un des lapidaires des pierres gravées.

Ms. D et E. Bibl. nat. fr., 2009, xve siècle; Bibl. de Berne, n° 646 ¹, fin du xve siècle, fol. 73 verso. Ces deux manuscrits sont terminés par le lapidaire des pierres gravées; D a de plus le fragment de Sidrac relatif aux pierres. Je les ai réunis parce qu'ils ont de grands rapports entre eux, et reproduisent tous deux la version de C, avec très-peu d'additions, mais en écorchant de plus en plus les noms des pierres.

Ms. F, G, H, I. C'est encore à la section des mss. B, C, D, E que je crois pouvoir rattacher trois exemplaires de notre lapidaire qu'il ne m'a pas été donné de voir. Le premier, F, appartenait au duc de La Vallière. C'était un in-4° sur vélin du xve siècle, de 34 feuillets. Il est décrit dans le catalogue de sa bibliothèque <sup>2</sup>. G, le second, est à Bruxelles, dans le no 11014 de la Bibliothèque de Bourgogne. H est un manuscrit compris dans un catalogue de M. Techener, et est décrit comme étant un petit in-8° sur papier du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je dois une copie complète de ce manuscrit à M. Græber. M. Chabaille (Arch. des miss, t. IV, p. 453) en a donné un extrait, relatif à la magnete.

<sup>2</sup> Catalogue de la Bibliothèque du duc de La Vallière, t. I, nº 1501.

xv° siècle ¹. Cet exemplaire, dont je ne connais pas le possesseur actuel, est tout semblable à celui qui se conserve à la Bibliothèque de l'Arsenal, B. L. F. 108, petit in-12 du xv° siècle, fol. 15 recto à 85 recto. Je vois en effet dans la description que je dois de ce dernier, I, à M. Foerster, et dans celle qui est donnée par M.Techener, que les deux manuscrits commencent par un calendrier et qu'ensuite, dans tous les deux, le texte des soixante-trois pierres décrites commence au fol. 15. Ces pierres sont celles de Marbode.

Ms. J. Cet exemplaire, qui se trouve au fol. 120 du ms. fr. de la Bibliothèque nationale 2043, du xvº siècle, me semble offrir la dernière tranformation subie par le lapidaire de Philippe. Il y a bien toujours en tête le prologue, puis les seize pierres de Moïse et de saint Jean. Ensuite viennent toutes les pierres de Marbode, accompagnées cette fois de toutes les pierres particulières au faux Mandeville. C'est ici le comble de l'art. Tous les lapidaires du moyen âge sont réunis en un seul (il y a aussi celui des pierres gravées), et l'heureux possesseur de ce manuscrit connaissait ainsi plus de cent cinquante pierres précieuses!

#### CHAPITRE II.

#### FRAGMENTS DU LAPIDAIRE DE PHILIPPE 2.

Pour l'amour le roy Philippe de France que Diex ait en sa garde, c'est li livres de pierres.

Cil qui cest livre pourchaça cercha mainte abaïe et parla a pluseurs clers et a pluseurs perriers et a pluseurs sages devins pour savoir l'auctorité des pierres et ce que li livre en disoient, et fist translater de latin en romanz et en plain concile par acort de sages clers. Cist livres nous devise des pierres naturax ice qu'en dit la Bible et ce que Diex meïsmes en dit, ce que Salemons en dit, ce que Moyses li prophetes en dit, ce que sains Jehans li evangelistres en dit, qui sot le force des pierres et des paroles, et ce que Eracles en dit; moult fussent plus apertes et vertuz et miracles, se ne

Description d'une collection de manuscrits. Paris, 4863, 8°, t. I, p. 135.
 D'après le ms. 12786, comparé à 2008 et 2009.

fust la mescreance des genz et la non foiz et li pechiez, et en maint leu ont mestier ou mire ne herbe ne racine ne puet aidier ne valoir. Et nus sages homs ne doit douter que Diex n'ait mis vertuz en pierres et en herbes et en paroles, et qui ce ne croit et il desdit, il fait que pechierres. La bible nous tesmoigne que Diex commanda de sa bouche a Moysen le prophete qu'il feïst metre les douze pierres dont il ot fait maintes manieres en un parement d'or pur et fin et quarré de quatre paumes de lé et de lone, et commanda qu'elles fussent par quatre tires, et en chascune tire trois pierres. Si le manda a Moïsen que il preïst oniches naturax et si feïst entailler ens les noms des douze lignies par art de perrier, et commanda que celui parement ou les douze pierres devoient estre eust deus chaines d'or, et i eust deus chastons d'or o les oniches fussent, l'une a destre et l'autre a senestre. Icel parement ou les douze pierres furent mises par le commandement nostre signor sor le piz Aaron fu penduz, qui li premiers prestres des juïs fu.

Les nons des douze pierres que Diex noma de sa bouche a Moysen le prophete. La premiere noma Sarde, la seconde Topace, la tierce Esmeraude. la quarte Rubi, la quinte Saphir, la sixte Jaspe, la septiesme Ligure, l'uitiesme Achate, la noviesme Amatiste, la dixiesme Grisolite, l'onziesme Oniche, la douziesme Beril. Ce sont li non des douze pierres que Dex noma.

L'apocalipse nos tesmoigne que Diex ama tant mon signor S. Jehan l'evangelistre qu'il le fist mener par son ange veoir les secrés de paradis ausi com par avision. Si vit paradis grant comme une cité. Si vit douze pierres qu'il noma la premiere Jaspe, la seconde Saphir, la tierce Calcedoine, la quarte Esmeraude, la quinte Sardoine, la siste Sarde, la septiesme Crisolite, l'uitiesme Beril, la noviesme Topace, la disiesme Crisophas, l'onziesme Jagonce, la douziesme Ametiste.

Moult dona Diex grant vertu a icès pierres et plusors forces, et a maintes autres; ét vous dirons queles, et que eles senefient au col Aaron et el fundement de paradis.

Sardes, et Grenaz, et Alemandines, et Jagonces sont concrié ensemble. Mes li jagonces a la vertu a toutes ces pierres, et est la plus fine del monde. Il done color gentil et vermoille; il fait home lie et menoir en jovente et en loiauté, et fait à home oblier son contraire et sa mesestance; et ne crient entochement ne pointure de vermine de beste salvage; si puet trespasser leu perilleus, et qui l'a en son doi plus liement l'en reçoit li ostes por lui herbergier, et quant il li monstre, de ce que raisonablement li requiert ne l'escondit pas. Einssi com li livre nos dient Diex noma ceste pierre premierement, et fu de colour a la virge rouge terre dont Diex fist le premier homme Adam ou champ de Damas, et por ce noma Diex ceste pierre premierement. Ce que ele est de humaine color scnefie le pechié Adam. Sains Jehans nos dit en l'apocalipse qu'il vit ceste pierre ou siziesme fundement du vrai regne, et en celui siziesme senefie que Adam fu formez où siziesme jour. La roujor de ceste pierre senefie en l'apocalipse dou sanc Jhesucrist qui fu espanduz au siziesme jour pour home qui fu faiz au siziesme jour. Et par iceste senefiance fu premierement nommée de Dieu et de saint Jehan.

Topace est de jaune color, et en i a plus d'une maniere. D'Orient et d'Arabe vienent li meillor. Topace refroidist home et garist d'une maladie qui a non fi. Et li fiz qui est de topace cernez, ja puis ne croistra. Li livre nos dient que toupace retrait de semblance a la lune: quant la luneison est laide et pluiose, si est iceste pierre plus laide, et quant la luneison est bele, si est iceste pierre plus bele et de plus gentil color. Qui ceste pierre porte, plus en aime son cors a demener chastement, et plus aime à regarder le celestiel vie royal. La bible nos dit et la divinité que topace fu la seconde pierre sor le piz Aaron; et qu'ele a la color d'or et d'air, et senefie la seconde vie dou celestial regne. Sains Jehans nos dist en l'apocalipse qu'il vit ceste pierre ou noviesme fondement de la pardurable cité. Ce senesie la noviesme ordre des anges qui vivent en joie, que nus n'a envie d'autre. C'est la vie coronée, que nus n'i entre qui ne soit roi ne roine, quar tuit sont coronné par non. Rois doit moult volontiers esgarder topace, car ele li done bone remembrance qu'il regart a la real vie coronée du ciel qui ja ne faudra. Tuit cil qui esgardent plusors pierres en verité plus tornent leur vue sor topace; ce senefie que cele vie devons tuit esgarder pour quoi l'en voie Dieu en la face. Sainte escripture nos dist que toupace tex com il naist est mieudres, mes n'est mie si plesanz; ne puet chaloir de li polir, mais por ce ne pert il mie ses forces. Mais sains Jehans dit ce pour la vie honeste qui n'a cure d'estre polie des teches de cest siecle, et dit que plus vaut la plus petite joie de cele vie dou celestial regne que toutes les clartez des honors qui en cest monde sont, et que mieulx i devroit chascuns entendre. David li prophetes nous dit que topace doit estre en or.

Esmeraudes seurmonte toutes les verdours dou monde. Li livre nous dient que l'esmeraude et li prasmes sont concrié ensemble et que les fines esmeraudes vienent de la terre de Tire et dou flum de paradis. Esmeraude amende les ieuls et garde la veue d'ampirier. A celui qui en bonne creance l'esgarde moult est bone esmeraude a esgarder et a mirer. Noirons en ot un mireor ou il se miroit, et savoit par la force de ceste pierre ce qu'il voloit enquerre. Elle acroit richece et fait a home parole atrempable. Et si vaut moult encontre goute, et encontre tempeste, et encontre luxure. Et sachiez qui esmeraude porte sor soi plus aime son cors a deduire netement, et mains aime a dire vilonie, et plus volentiers se maintient bel, et pense de l'ame, et aime deport et plus en aime bones oevres, que Diex li done qui a ceste pierre ces vertuz dona. La bible nos dist que esmeraude fu la tierce pierre nommée de Dieu sor le piz Aaron, et por ce senefie la tresgrant verdor de la foi de la trinité. Sainz Jehans nous dit en l'apocalipse qu'il vit esmeraude quarte pierre desoz le verai regne, et pour ce senefie ele la foi des quatre evangelistes. Et si nous dist sainz Jehans l'evangelistres que une meniere de bestes sont qui ont non gripon, qui gardent les esmeraudes sur le flun de paradis en la terre de Sirie, et iceles manieres de bestes ont quatre piés et deus eles en maniere d'anges, et par derriere comme lyons; et une maniere de gens sont qui ont non Arimpiles et n'ont qu'un oeil en mi le front et vont querre les esmeraudes, et les quierent tuit armé el flun et les pranent. Et celes bestes devant nomées vont corant et volant et lor tolent a leur pooir, et moult sont angoisseuses et ardanz dou tolir, mes il sont armé et tolir ne lor pueent. La fine esmeraude nete et gentil et tresvert senefie la grant verdure de bone foi qui ne puet flechir, que li bon patriarche et li prophete orent si grant et si tres finement vert, por quoi il ont la grant gloire dou ciel. Tuit cil qui sont en ceste grant verdor, dit sains Jehans, n'ont que un oeil, c'est a dire Jhesucrist. Li Arimpile vont querre les esmeraudes armé, si se combatent as gripons. Li gripon senefient les diables.

Toutes icès choses doivent avoir en memoire tuit cil qui esmeraude portent.

Li rubis est vermax et vaint totes les merveilles de pierres.Li livre nous dient que li gentilz rubiz fins et nez ce est li sires des pierres, ce est la jame des james, et il a la vertu des pierres precieuses par desor toz. Il est de tel seignorie, quant cil qui le porte vient entre gent, tuit li portent honor et grace et tuit s'esjoïssent de sa venue. Li livre nos dient que les bestes qui boivent l'yaue ou li rubiz a este moilliez garissent de lor maladie; et li desconfortez qui a bone creance esgarde ceste pierre se conforte et oublie son contraire. Par la vertu que Diex i a mise ele paist les iex et conforte le cuer et le cors, et conquiert a home seignorie par desus les pierres qui greignors sont. Rubiz est trovez en la terre de Libe el flun de paradis. Li livres Moyses dist que Diex commanda que li rubiz fust premiers en la seconde tire des douze pierres pour senefier la seconde loy, et pour enluminer les oevres, et par nuit et par jour toutes les enlumine, et moult amende et enlumine le cuer. Nule clartez ne se prent a sa grant et joiant color. Moyses nos dist qu'il senefie Jhesucrist qui vint en cest siecle enluminer nos tenebres. Li livre nos dient que sainz Jehans le dist en la venue Jhesucrist, qui est vraie lumiere qui enlumine touz les homes et tout le monde. Isayes li prophete dist de ceste lumiere que li peuples qui ala en tenebres vit lumiere grant. Sainz Jehans dist qu'il ne vit mie le rubiz el fondement dou celestial regne de Jherusalem, et por ce n'i fu mie li rubiz que tuit cil qui le rubi et la clarté dou vrai soleil veoient doivent esgarder a la vraie lumiere de Jhesucrist. Qui le rubi esgarde de Jhesucrist li membre.

Or avez oï les vertuz et les senefiances des douze pierres que Diex nomma de sa bouche a Moyses le prophete, et des douze pierres que sainz Jehans vit qui soustenoient paradis vous en avez oï uit. Si vous dirons des quatre ce que li livres et l'auctoritez en dit.

Balaiz est une pierre que sainz Jehans nome jagonce et retrait a color de rubi, et est trovée en une isle qui est entre deus mers, qui a non Corande, et en cele isle qui est ainsi apelée est ceste pierre jagonce, et retrait a color de rubi. Mes n'est mie de ceste maniere, quand ele n'est trovée la ou l'en trouve les rubis. Elemue et amende sa biauté contre biau tens; moult en est plus clere quand li tens

est clers et de plus gentil color. Ce est li sires des jagonces après le rubi. Bien puet l'on dire jagonces rubis, jagonces balais, jagonces saphirs, jagonces grenaz, jagonces citrins. Iceste maniere de pierres et d'autres puet l'en apeler jagonces; moult par est bone pierre et gentil et bele balais. Damedex li dona plusors beles vertuz. Li livre nos dient qu'il oste d'ome vaines pansées et tristors, et ele refroidist d'angoisseuse luxure. Li livres nos dit qui porte vray balay et le monstre a son anemi, tart li est qu'il soit acordez a li, et qui le porte entre ses anemis retorner puet sains et saus. Et qui le touche aus quatre angles de sa sale ou de sa chambre ou de son vergier, vermine n'i atochera qui mal i face. Sainz Jehans nos dist en ses gloses sur l'apocalipse que ceste pierre mue contre biau tens, et senefie aus sages clers et aus sages mestres qui se muent et parlent aus gens selonc ce que il sont, come sainz Pols pui parloit aus clers et aus lais selonc ce que il estoient, et se muoit comme fait li gentilz balais qui se mue contre biau tens et amende contre biau tens meismes. Cete isle ou ceste pierre est trovée si est ou pais d'Ethyope.

Crisophas est une pierre, et est apportée de la terre d'Inde. Li livre nos dient que sa color est verdelete, et resamble a jus de poriax et giete flamme comme d'or de toutes parz. Cil qui la porte est graciex de maintes bones graces, et par tout la ou il vient est l'on moult lié de sa venue. Les gloses de l'apocalipse nos dient que ceste pierre et se color senefient ceus qui vivent en poine et en travail et vivent en charité.

Calcedoine est une pierre qui est d'une trouble blanchor et est orientax. Damedex dona tel vertu a ceste pierre que cil qui la porte est bien parlanz et de bone loquance, et s'il la monstre a son aversaire sa chose li convient vaintre, s'il l'emplaide a tort, et son droit li garde. Cil qui sardoyne et oniche et calcedoine porte est bien entechiez se par son pechié ne li faut. Calcedoine porte grace. Ceste pierre et sa color senefie ceux qui çoilent lor bonté. Les gloses de l'apocalipse nos dient que ceste pierre atrait la parole: ce senefie les bons hommes qui atraient les pecheors joieusement a lor bones oeuvres.

Sardoine est une piere qui est d'une rogor noirace. Ceste par li atrempe ire d'ome, et si fait bien reposer par nuit sanz songier trop; et nuisanz teches et nuisanz vices oste d'ome et le rant chaste et vergondeus et gracieus. Les gloses de l'apocalipse nos dient que sardoine senefie ceus qui soustienent granz poines en la char por notre segnor et depisent la char comme s'il fusent pecheor.

Estoupace resemble or cuit, si tres jaune color a. D'Orient et d'Arabe viennent celes que l'on tient a meillors. Sa vertuz est tele que ele refroidist home et tient chaste, et cil qui la porte n'a garde de fi, et se il l'avoit en avant ne li puet plus croistre. Et si trouble contre la lune pluiouse, et sencontre la belle lunison si esclarcist et semble meillor. Cil qui a ceste piere doit moult amer neteé et sainte eglise. Et David dit que ele soit en or.

Esmeraude est de verte color, et les meillors sont trovées en Lybie el flun de paradis. La fine esmeraude doit estre sanz boillon et sanz vaine; et sa vertuz est tiex qu'ele conforte les gens et aide. Et l'esmeraude mout est bone a chose perdue, et croist annor et richesce a celui qui netement la porte, et fait parole estable; et garde l'ome de male fleme, et mout profite a goute chaïve et contre tempeste et contre luxure a celui qui maine vie honeste. Et qui la porte sor soi doit penser de s'ame. Et doit seoir en or.

### APPENDICE

I (voy. p. 236).

Le manuscrit du British Museum désigné par F porte non le nº 413, mais le nº 213 de la collection Sloane; c'est un assez gros in-folio composé de divers traités relatifs aux sciences: quelques-uns sont en vieil anglais. Il provient de la bibliothèque de Pierre de Cardonnet, ainsi que l'indique la note suivante: « Ex bibliotheca Petri de Cardonnet. MDCL». La partie qui comprend le lapidaire est désignée au catalogue sous le titre « Evax de lapidibus, veteri normanno»; elle va du verso du folio 24 au recto du folio 38, elle est écrite sur deux colonnes et paraît être du xive siècle. La copie n'a pas toujours été faite avec le soin désirable; bien des mots sont évidemment défigurés. Quant au texte, il se distingue d'une manière générale de Celui des autres manuscrits en ce que le vocalisme est celui d'un dialecte de l'ouest, comme le montre la prédominance de la diphthongue ei pour oi; on y trouve aussi ei pour ai, ce qui le rapproche du dialecte normand, ainsi que u pour ou ou o. — En voici les premiers vers:

Cil ki eiment pieris de pris Deivent savoir quele est le pris. Cil ki les pieris aime et prise Mult s'entremet de haute enprise Del lapidaire enromancier. Entremis s'est de comencier : L'ancien latin enromance. Li romanz des perres comence. Li ancien nus von disant E enz es livres trovons lisant Ke Evax rois des Arabiens E dist (1. Quist) sages humes anciens Par maint pais e par sa terre E tut le testament fist querre E tutes les autoritez Des pieres e les veritez Lur fist escrivre e lur fist faire Des pieres un veir lapidaire.

Voici maintenant les derniers vers :

Trestus cis ki unt diamans
Plus voloutiers (v|unt Deu autant (l. amant);
Plus eime Deu ki plus i garde;
Semense d'ume en femme garde.
De vertuz est enhandunez
Delees achat ou donez.
Ki tele pere doit esprover
Leaument se doit prover.
Ici finist lapidaire
Dex nus duinst ses ovres faire
E nus defende de contraire.

II (voy. p. 291).

Outre ces huit manuscrits, la bibliothèque d'Aix en renferme un septième, catalogué sous le n° 402; c'est un petit volume de 121 pages de 0,16 centimètres de haut sur 0,12 de large, très-bien conservé et orné de jolies enluminures (1); il me paraît être de la fin du xin° ou du commencement du xiv° siècle, et la langue en est presque toujours plus archaïque que celle du texte donné par M. Pannier; malheureusement ce manuscrit est inachevé; il s'arrête brusquement au milieu de la description du béryl, au vers 1304:

Or avez leur senefiance.

Comme ce vers se trouve au milieu du recto d'une page, on en doit conclure que le manuscrit de la Méjanes (M) n'a jamais été terminé; de plus, ce manuscrit renferme vers la fin deux lacunes assez considérables. l'une de six lignes après le vers 1234,

E le baptesme e le haut non,

l'autre de quatorze lignes après le vers 1268

E charitable vie aprendre.

Les vers 459, 460, 461 et 462 ont également été omis; par contre on trouve dans M après le vers 914 :

Ainsi n'a point de propre lieu,

les deux vers de ABC omis par M. Pannier :

Fors la ou li plest demorer; Par tot doit l'en Dieu aorer.

Le manuscrit de la Méjanes ne renferme donc en tout que 1282 vers. Malgré cela, il n'en est pas moins regrettable que M. Pannier en ait ignoré l'existence et qu'il n'ait pas pu le consulter; je ne doute pas qu'il n'y eût trouvé

1. Sur la garde, on trouve ces mots de la main du marquis de Méjanes : « fait acheter à Lyon en 1778, »

plus d'une indication précieuse pour établir son texte, en particulier au point de vue de la langue, et pour le classement des manuscrits. On a vu qu'il en distingue deux familles, l'une fournie par ABC, l'autre par DE; à laquelle des deux faut-il rattacher le manuscrit d'Aix, que je désignerai

désormais par la lettre M?

Avant de répondre à cette question, disons tout d'abord que M se fait remarquer à première vue par la longueur des titres ; ainsi on y lit après le vers 97 : « Ci devise les nons des douze pierres qui furent mises sur le piz Aaaron, » au lieu du titre si court de A, « Li non des douze pierres. » De même après le vers 132, « Du jagonce grenat de (quel) color il est e de quel vertu, » au lieu de « La nature du jagonce grenas; » et au vers 160, « Ci raconte du thopace de quele color il est e de quele vertu, » et non simplement « La nature du topasse; » enfin après le vers 308, « Ci raconte du safir, de quel color il est e quex vertuz il a e de quantes menières il en est e ou en truove chascune meniere e en quiex terres, » au lieu du titre si court de A, « La nature dou saphyr. » C'est là peut-être déjà, pour ne point parler de son caractère orthographique, une raison pour assigner à M une place à part parmi les divers manuscrits que nous connaissons; mais sans m'arrêter davantage à ce caractère, secondaire peut-être, je reviens à la question principale que je me suis posée, celle du classement de M, et aux moyens de la résoudre.

Si l'on compare, comme je l'ai fait, le manuscrit d'Aix avec le texte de M. Pannier et avec les différentes leçons qu'il a données en notes, on est frappé aussitôt par l'accord qui existe entre ce manuscrit et D; ainsi les leçons de D qu'aux vers 320, 410, 436, 571, 705, M. Pannier a adoptées avec grande raison au lieu des leçons inintelligibles de ABC, se retrouvent aussi dans M. Il en est de même pour un grand nombre d'autres leçons, que M. Pannier ou a adoptées ou a, peut-être trop souvent, rejetées; ainsi aux vers 10, 11, 39.42, 48, 64, 69, 78, 99, 107, 157, 225, 237, 294, 326, 344, 371, 442, 444, 450, 506, 511, 524, 529, 531, 551, 558, 577, 580, 588, 637, 658, 660, 664, 684, 691, 707, 786, 817, 828, 860, 888, 918, 966, 992, 1051, 1077, 1092, 1168, 1171, 1185, 1201, la leçon de D est aussi celle de M. Mais malgre cet accord si grand entre le texte de D et celui de M, ces manuscrits présentent aussi des différences considérables; ainsi aux vers 174 D refroidit, M repentit; 244 D chagne, M chaine; 248 D roys. M diex; 312 D ycy a clamer, M ensi clamer; 429 D e ceulx, M e tieus; 458 D releesse, M releesce; 498 D mult a eu, M eu a; 528 D qui sy a chellee, M queissi ac lee; 595 D ton ami, M sa ami; 683 D se voudroit, M convendroit; 810 D registres, M legistres; 840 D flestrir, M faillir; 918 D aorez, M orez; 924 D chier semble le meilleur, M ciel semblent li plusor; 1061 D verdeur, M noireur; 1224 D a conter, M raconter; 1291 D ses, M ces; enfin le vers 1244 manque dans D, tandis qu'il se trouve dans M, lequel a aussi en plus les deux vers de ABC 914 et 915 bis, dont j'ai parlé plus haut, mais a en moins les 24 vers dont j'ai signalé l'omission, plus toute la fin du poëme.

Quand M ne s'accorde pas avec D, il présente parfois des leçons semblables à celles de AB ou C; ainsi vers 37, 93 et 158 la leçon de B, 510, 915 et 919 celle de A, 618 et 1185 celle de C, 140, 690, 1005 et 1046, celle de ABC, 227 celle de AC; mais on voit que sa ressemblance avec ABC est loin d'être aussi grande que celle gu'll a avec D; raison pour laquelle il ne peut appartenir à la famille a, tandis qu'il se rapproche beaucoup, au contraire, de la famille d. Peut-on le rattacher entièrement à cette dernière? Je répondrai tout de suite à cette question, mais auparavant il importe de signaler encore le nombre et l'importance des leçons de M qui diffèrent non-seulement de celles de D, mais aussi de ABC. Ces leçons sont de deux sortes; il y en a qui sont des erreurs manifestes du copiste, tels sont les mots passés,

comme aux vers 65 et 77:

De par sout ce qu'il en sout...... Que comanda e sit fere.....

où le mot Dieu ou Dieus est omis; tels sont encore des mots répètés par inadvertance, comme sout à la place de dit dans le vers 63, Aaron pour Moyset au vers 93, ou ventre pour et entre v. 456, creuz v. 520 pour leus, comandement v. 1171 au lieu de amendement, comanda pour le manda v. 1174, etc., ou bien des mots défigurés ou mis pour d'autres, comme anite pour acate v. 115, metre pour traire à la fin du vers 164, estacion pour extracion v. 718, Dieu arde pour du sarde v. 133, estez pour estrais v. 719, dont Diex fu ardez pour dont Diex nous a trais v. 720, du cors pour des cuors v. 850, etc. Mais à côté de ces fautes évidentes il y a dans M des leçons qui lui sont propres et qui paraissent venir d'une source inconnue aux autres manuscrits; en voici quelques-unes: esperance au lieu de creance v. 146, mie ne retret v. 187 au lieu de mie n'entrelait; tiennent, meintiennent au lieu de tient, meintient aux vers 191 et 192; les estuet a decombatre et non les i estuet a debotre v. 216; pas loinz de soi querre v. 230 au lieu de pas lons de liquerre; es viez tivres et non en la la bible v. 235; sa vie au lieu de son cors v. 252; gracieuse pour glorieuse v. 258; jugieres à la place de crieres v. 266;

Qui en bon or l'enseigne a metre

v. 308 au lieu de

Et si la doit on en or mettre;

la vot au lieu de li pleut v. 312; pardurable pour permenable v. 343; n'est et non n'iert v. 349; meson au lieu de prison v. 352; ate e garist v. 374 au lieu de chace et tarist; en sunt pour à a v. 427; noire color au lieu de d'encens colour v. 432; e cestes pour toutes ces v. 434; apelée non clamée v. 440; totes cors pour meinte cort v. 559: n'est pas au lieu de ja n'iert v. 581; e d'or e d'air pour d'or et d'azur v. 578; nos dit en son liere v. 387, au lieu de dist tout a delivre; tot premièrement et non premerainnement v. 860, bonement pour plainnement v. 870; s'aprimeroit au lieu de s'aprocheroit v. 871; dex gracieux pour diex glorieux v. 910; enneure pour aoure v. 916; aviser et deviser pour deviser et raviser v. 941 et 942; quar au lieu de que v. 963; bon et non li v. 965; se nus pour s'aucuns v. 970; l'om... revestus au lieu de li hom... vestus v. 984; en foi si tres grant force pour et foi et si grant force v. 991; l'aventure au lieu de escriture v. 1022; i a pour s'i sont v. 1039; le fesoient au lieu de se faisoit v. 1091; d'icele non d'itele v. 1095; regarae au lieu de se torne u. 1158; nule d'iceste pour une de cestes v. 1187; lerrons pour laissons v. 1223; je de vos au lieu de de vous me v. 1288; l'autre et non autre v. 1302, etc.

Outre ces particularités de détail, M offre des variantes considérables, en deux passages surtout; la première v. 769-772:

Ce est la vie coronnée On nus n'avra froit ne gelée, Tuit i avront li bon pardon E avront coronne par non.

entièrement différente, on le voit, du texte de ABCD; l'autre v. 913-914, où l'on trouve, après ces deux vers encore incorrects, ceux de ABC que M. Pannier a rejetés, à tort, il me semble:

En une eure encor ou meleu; Einsi n'a point de propre dieu (lieu) (1),

1. Il semble qu'on a refait un l au-dessus du d.

Fors la ou li plest demorer; Par tot doit l'en Dieu aorer,

variante à laquelle il faut joindre le v. 918, dont la leçon rejetée aussi par M. Pannier me paraît justifiée par le vers 914 bis,

Tos jors doit estre Dex orez.

A ces deux variantes importantes j'en ajouterai une moins considérable aux vers 255-256:

E qui sur soi porte tel gemme Mult volentiers prie por s'emme.

On voit par ce qui précède combien souvent M présente une leçon différente de celle des autres manuscrits, d'ordinaire ni meilleure ni pire, du moins dans les exemples que j'ai donnés; dans un certain nombre d'autres passages, au contraire, la leçon de M est évidemment préférable à celle de ABCD. C'est le cas en particulier pour les vers 89, 100, 412, 437, 523, 537, 594, 613, 1003, 1033, où le texte de M justifie les corrections proposées par M. Panuier; c'est aussi ce qui a lieu, je crois, dans les passages suivants : v. 25 Icil, v. 210:

Verz sunt e de tres color vive Qui les eulz conforte et avive;

v. 288 ennor; 543 A cil; 613 ont; 858 Ce fu; 1070 ont; 1214 des amis. Ces exemples achèvent de montrer l'importance du manuscrit d'Aix; mais quelle place faut-il en définitive lui assigner parmi les divers manuscrits du lapidaire que nous connaissons? J'avais d'abord incliné à le placer dans la famille de D, auquel il ressemble en tant de passages; mais les variantes considérables qu'il présente, surtout celles des vers 769-771 et 913-914 bis, ne permettent pas, je crois, d'assigner une même origine à ces deux manuscrits, et comme on peut encore moins faire dériver M et ABC d'une même source, je suis porté maintenant à assigner à M une place à part, et à le regarder comme l'unique représentant connu d'une famille m, intermédiaire entre a et d, mais plus voisine de d que de a.

Charles JORET.

# LISTE DES PIERRES DE MARBODE

AVEC LES NOMS CORRESPONDANT DANS LES VERSIONS FRANÇAISES EN VERS.

l.

#### De adamante.

- A. 1. aimant.
- B. manque.
- C. 1. aymant. D. 1. aïmant.

II.

#### De achate.

- A. 2. acates.
  B. 1. achate.
  C. 2. achate.
  D. 2. achate.

III.

# De alectorio.

- A. 3. allectoire.B. 2. alectoire.C. 3. alletoire.D. 3. allectorie.

IV.

# De jaspide.

- A. 4. jaspe.
  B. 3. jaspe.
  C. 5. jaispe.
  D. 4. jaspe.

v.

# De sapphiro.

- A. 5. saphir.
  B. 4. saphir.
  C. 5. saffir.
  D. 5. saphir.

### VI.

#### De calcedonio.

- A. 6. calcedonie.
- B. 5. calcedoine.
- C. 6. calcidoine.
- D. manque.

VII.

# De smaragdo.

- A. 7. esmaragde.
- B. 6. esmeraude.
- C. 7. esmeraude.
- D. 6. esmeralde.

# VIII.

# De sardonyche.

- A. 8. sardoine.
- B. 7. sardoine.
- C. 8. sardoine.
- D. 7. sardoine.

# IX.

# De onyche.

- A. 9. onix.
  B. 8. onicle.
  C. 9. oniche.
  D. 8. oniche.

#### X.

# De sardio.

- A. 10. sardine.
- B. 9. sarde.C. 10. sarde.D. 9. sarde.

#### XI.

De chrysolitho.

A. 11. grisolite.

B. 10. grisolite. C. 11. crisolite. D. 10. crisolite.

#### XII.

De beryllo.

A. 12. beril.

B. 41. beril.

C. 12. bericle.

D. 11. beril.

# XIII.

De topazio.

A. 13. topace.

B. 12. thopache.C. 13. topace.

D. 12. topace.

#### XIV.

De hyacintho.

A. 16. jagunce.

B. 17. jacinte. C. 17. jacincte. D. 14. jagunce.

#### XV.

De chrysopraso.

A. 15. crisopras.

B. 43. crisopasse.

C. 14. crisoparse.

D. 13. crisopasse.

# XVI.

De amethysto.

A. 16. ametiste.

B. 18. ametiste.

C. 18. ametiste.

D. 15. amatiste.

#### XVII.

De chelidonio.

A. 17. celidoine.

B. 49. celidone.

C. 19. celidoine.

D. 16. celidoine.

#### XVIII.

De gagate.

A. 18. jaiet.B. 20. jayet.C. 20. galgate.D. 17. gaiet.

#### XIX.

De magnete

A. 19. magnete. B. 21. magnete. C. 21. manete.

D. 18. magnete.

#### XX.

De corallo.

A. 20. coral.

B. 22. coral.C. 22. coral.D. 19. coral.

#### XXI.

De alabandina.

A. 21. alamandine.

B. 14. alabandine.

C. 15. blande.

D. 20. alabandine.

#### XXII.

De carneolo.

A. 22. corneole.

B. 15. cornaline.

C. 23. corneline.

D. 21. corneline.

#### XXIII.

De carbunculo.

A. 23. scherbuncle.

B. 16. escarboucle.

C. 25 charboucle.

D. 22. escarboucle.

### XXIV.

De lyncurio.

A. 24. ligurium.

B. 22 bis. ligor.
C. 26. ligure.
D. 23. ligurie.

#### XXV.

## De actite.

A. 25. echite.

B. 22 ter. ethite. C. 24. echite.

D. 24. echite.

#### XXVI.

#### De selenite.

A. 26. sylenite.

B. 23. silleniche. C. 27. selenite.

D. 25. silenite.

# XXVII.

# De gagathromeo.

A. 27. gagatromée.

B. manque. C. 28. gagatromée.

D. 26. gagatromé.

#### XXVIII.

#### De ceraunio.

A. 28. ceraunus:

B. manque.

C. 29. ceraune.

D. 27. ceraune.

# XXIX.

# De heliotropio.

A. 29. elyotrope.

B. manque.

C. 30. elyotropia.

D. 28. elyotropie.

#### XXX.

# De geranite.

A. 30. gerachite.

B. manque.C. 31. gerachite.D. 29. gerachite.

#### XXXI.

# De hephaestite.

A. 31. epithiste.

B. manque.

C. 32. epystite.D. 30. epistite.

#### XXXII.

#### De haematite.

A. 32. ematite.

B. manque.

C. 33. amatiste.

D. 31. ematite.

# XXXIII.

# De asbesto.

A. 33. abestos.

B. manque.

C. 16. ebesto.

D. 32. asbeste.

# XXXIV.

#### De peanite.

A. 34. peaniste.

B. manque.

C. manque.

D. 33. peanite.

# XXXV.

#### De sagda.

A. 35. sade.

B. manque.

C. manque.

D. 34. sadde.

# XXXVI.

De medo.

A. 36. mede.

B. manque.C. 34. mede.D. 35. mede.

# XXXVII.

# De chalazia.

A. 37. gelace. B. manque.

C. manque.

D. 36. gelace.

# XXXVIII.

# De hexacontalitho.

A. 38. exaconlitos.

B. manque.

C. manque.

D. 37. exacontalite.

#### XXXIX.

De chelonite.

A. 39. chelonite.

B. manque.

C. manque.

D. 38. celonite.

# XL.

De prasio.

A. 40. prasme.

B. manque. C. manque. D. 39. prasie.

#### XLI.

De crystallo.

A. 41. cristal.

B. manque.

C. 35. cristal.

D. 40. cristal.

# XLII.

De galactite.

A. 42. galactides.

B. manque.

C. 36. gagatride.

D. 41. galactide.

# XLIII.

De orite.

A. 43. oryte.

B. manque.

C. 37. orite. D. 42. orite.

# XLIV.

De hyaenia.

A. 44. hyene.

B. manque.

C. manque.

D. 43. hyene.

#### XLV.

De liparaea.

A. 45. liparea.

B. manque.C. 38. liparée.

D. 44. lyparie.

#### XLVI.

De enhydro.

A. 46. enidros.

B. manque.

C. manque.

D. 45. enidre.

# XLVII.

De iri.

A. 47. yris.

B. manque.

C. manque. D. 46. hyrum.

# XLVIII.

De androdamanta.

A. 48. androdragme.

B. manque.

C. manque. D. 47. anthrodragme.

# XLIX.

De ophthalmio.

A. 49. optal.

B. manque.

C. 39. obtalmius.

D. 48. optalie.

De margaritis.

A. 50. perle.

B. manque.

C. manque.

D. 49. perle.

#### LI.

De panthero.

A. 51. panthere

B. manque.

C. 41. pantorie.

D. 50. pantire.

#### LII.

De apsycto.

A. 52. absictos.

B. manque.

C. manque.

D. 51. absite.

#### LIII.

De chalcophono.

A. 53. calcofanos.

B. manque.C. 41. calcofanum.D. 52. calcofoine.

#### LIV.

De molochite.

A. 54. melochite.

B. manque.

C. 42. malaquite.

D. 53. melocete.

#### LV.

De tecolitho.

A. 55. gegolitus.

B. manque. C. 43. cegolite.

D. 54. cegolite.

# LVI.

De pyrite.

A. 56. pyrite.

B. manque.

C. 44. pirite.

D. 55. pirite.

#### LVII.

De diadocho.

A. 57. diacodos.

B. manque.
C. manque.
D. 56. diadocode.

#### LVIII.

De dionysia.

A. 58. dionise.

B. manque.

C. 45. dyonise.

D. 57. dionise.

#### LIX.

De chrysolectro.

A. 59. crosolectre.

B. manque.

C. manque.

D. 58. criselectre.

#### LX.

De chrysopasio.

A. 60. crisopace.

B. manque.

C. manque.

D. 59. crisopasse.

# LISTE ALPHABÉTIQUE DES PIERRES DE MARBODE

Achates II. Adamas I. Aetites XXV. Alabandina XXI. Alectorium III. Amethystus XVI. Androdamas XLVIII. Apsyctus LII. Asbestus XXXIII. Beryllus XII. Calcedonius VI. Carbunculus XXIII. Carneolus XXII. Ceraunius XXVIII. Chalazia XXXVII. Chalcophorum LIII. Chelidonium XVII.

PANNIER, Lapidaire.

Chrysolectrum LIX. Chrysolithus XI. Chrysopassus LV. Chrysoprasus XV. Corallum XX. Crystallus XLI. Diadochus LVII. Dionysia LVIII. Enhydius XLVI. Gagates XVIII. Gagathroneum XXVII. Galactites XLII. Geranites XXX. Haematites XXXII. Heliotropium XXIX. Hephaestites XXXI.

Chelonites XXXIX.

20

Hexacontalithus XXXVIII.
Hyacinthus XIV.
Hyaenia XLIV.
Iris XLVII.
Jaspis IV.
Liparaea XLV.
Lyncurium XXIV.
Magnes XIX.
Margarita L.
Medus XXXVIII.
Molochites LIV.
Onyx IX.
Ophthalmius XLIX.

Orites XLIII.
Pentherus LI.
Peanites XXXIV.
Prasius XL.
Pyrites LVI.
Sagda XXXV.
Sapphirus V.
Sardius X.
Sardonyx VIII.
Selenites XXVI.
Smaragdus VII.
Tecolithus LV.
Topazium XIII.

# TABLE DES NOMS PROPRES

Aaron E 92 etc. Aceolus C 1070, Achelous D 1039, Achélous, nom de fleuve en Grece. Achilles C 421, 433, Achille, Adam E716, 720, etc.. Afrike A 670, Afrique. Aise B 446, C 556, Asie. Alabande D 566, ville d'Asie Mineure. Alamande A 508, Alabande. Alchides A 579, Alcides D 699, Alcide. Alixandre C 420, 430, Alexandre. Anchisiades D 103, Enée. Apocalyce E 730, Apocalypse. Apollo D 71, Apollon. Arabe A 282 etc., B 287 etc., Arabie. Arabeis A 2, Arabes. Arabie D 20 etc., Arabie. Arabien D 1271, d'Arabie. Arabye D 266 etc., Arabie. Arabyois C 24, Arabe. Araibe A 63, Arabie. Archade A 674, Arcadie. Archide C 561. Arcadie. Arimaspi A 228, D 24, Arimaspes, peuple. Arrabe B 435, C 67 etc., E 169 etc., Arabie. Arrabien E 11, Arabe. Arraboi C 1143, Arabe. Arymaspilez E 213, Arysmaspiles E 846, Arymasples E 817, Arimaspes, peuple. Aste A 300.
Atismape B 209, Arimaspes, peuple.
Aufrike A 616, Aufrique C 252 etc., D 771 etc., Afrique.
Bactraine A 222, Bastraine, D 193, Bactriane.
Bretaigne D 1201, Britaine A 425, Britanie A 871, Grande-Bretagne.
Caldee D 917, Chaldee.
Caldeia A 684. Chaldee. Caldeis A 684, Chaldéen. Cartage C 175, Carthage, Castor B 886, D 666. Champaigne C 446, Champagne. Champenois C 446. Chorinte C 99, Chorynthe E 1393, Corinthe. Chypre C 74, Chipre C 972, D 30, Cipre A 69, Chypre. Circé A 459, B 688, D 497, Circés C 741, Circé.

Cithie D 193 etc., Scythie. Corinte D 805, Corinthe.

Crete A 100, D 79, Crête. Cypre A 615, D 773, Chypre.

Damas E 715.

David E 194.

Deendor D 493, Dendor A 457, nom propre résultant d'une méprise. Dyomidès C 422, Diomède.

Egypte B 194.

Endor B 683, nom propre résultant d'une méprise (v. Deendor). Engleterre C 689, 937, D 457, 1202 etc., Angleterre.

Eneas C. 173, Enée. Englois C 487, 608, Anglais. Eracles E 64, Héraclius.

Espaigne C 9401, D 733, Espanie A 598, Espagne.

Ethiope B 361 etc., D 304 etc., Ethyope A 307 etc., C 457 etc., D 771 etc., E 1455, Etyope D 871, Ethiopie. Evax A 1, E 25, Evrax C 23, Evax, roi d'Arabie.

Germanie A 595,

Gréce A 70.

Gregeis D 829, Gregois D 591, Grigois B 491, Grigoiz C 463, Grigoys C 420,

Hector C 421.

Hercules C 915, Hercule.

Inde A 52 etc., B 287 etc., C 541, D 276 etc., Inde D 1, Inde. Jehan E 708 etc., Johan E 4075, Jean (saint). Jherusalem E 4354, Jérusalem.

Jhesu Crist E 874 etc., Jésus-Christ.

Juïs E 94 etc., Juifs.

Libe A 171 etc., B 116, Libie D 597 etc., Libye D 151, Lybic. Lice A 422, D 455, Lycie.

Lombardie C 180, Italie.

Lybe E 305, 317, Lybie. Machedon D 885, Macédoine.

Marie E 1099.

Mede B 119 etc., 1027, D 157 etc., Médie.

Medien C 253 etc., Mède.

Metrodorus D 555, Metrodus B 775, Métrodore, écrivain grec cité par Pline et Solin.

Moyses E 75 etc., Moysi E 603 etc., Moysen E 1174, Moyset E 93, Moise.

Neirun A 242, D 225, Néron.

Neufretici A 705, nom de peuple résultant d'une méprise.

Neufretici A 705, nom de peuple resultant a une Nil A 224, D 195 etc., Nillus C 1069, Nil. Noiron B 227, E 26, 226, Néron. Occeanun D 623, 1209, Océan. Oroastes B 775, Zoroastre. Perse A 566, 572, C 868, 907, D 624, E 1002. Pirrus D 67, Pyrrhus. Philipien D 35, Philippien. Page P 2011 P 1 666 Pollur.

Pollus B 886, Pollux D 666, Pollux.
Porrus C 255, Porus.
Pui (le) E 32), Le Puy en Velay.
Romme E 27, Rume A 17, D 226, Rome.
Salemon E 62, Salomon.

Sarazinais D 64, Sarrazin. Sardaigne C 445, 447, Sardoine B 309, Sardonie D 279, Sardaigne.

Sarrazin E 979, 1114.

Scitie D 1117, Scythie. Sezile A 92, C 128.

Sirtes B 111, 117, Syrtes D 155, E 319, Syrtes, écueils d'Afrique. Sirtien A 174, nom de peuple résultant d'une méprise. Sithe D 193, Sithie A 215, Syce E 206 etc., Sythe B 205, Sythie A 221,

Scythie.
Theofrastès D 611, Theofrastus A 533, Theophatus E 443, Theophrastus B 811, Théophraste.

811, Théophraste.
Thopasche B 409, Thopazion C 513, Topaziun D 329, Topazos, île de l'Inde.
Traconie C 733, Thrace.
Troglodites A 453, 730, Trogodites D 485, 975, Troglodytes.
Turs A 476, 691, E 325, Turcs.
Turquie E 325, Turquie.
Tydeus C 422, Tydée.
Yngleterre C 483, Angleterre.
Ynde C 62, 483, Inde.
Zoroastre D 553.

# GLOSSAIRE

# DES CINQ LAPIDAIRES EN VERS (1)

#### A

aache D 1026, amadou. aaisier C 1117, mettre à l'aise. abasser C 300, abaisser. abelir E 1347, sembler beau. aceptable E 240, gracieux. achopper C 758, s'achopper. acoardir E 581, rendre couard. acointance C 784, commerce de société. acointable C 170, abordable, agréable. acointant C 656, d'un commerce agréable. acoler B 706, embrasser. aconter E 1355, compter. acorde C 493, E 358, paix, concorde. acorder A 187, accorder. accreistre A 553, accroitre. adès, adiès B 490, D 104, 1376, C 416, aussitôt. adeser A 686, toucher. adiré E 234, égaré. advendra A 738, adviendra. aé D 521, âge. aerdre A 278. s'attacher. afermer D 463, raffermir. afichier D 900, E 566, affirmer. afier D 272, 868, 1362, ässurer. afiner, affiner E 144, 372, mettre d fin. affolatir C 775, affoler. agrevée B 671, enceints. aguet A 58, un peu aigu. aide B 630, 654, aide (ind.). aidier B 357, 378, 457, 534, 614, 623, aider are A 158, B 611, aide (ind.). aïe A 32, 414, 694, B 237, 742, 810, aide (subst.). aignel D 935, agneau.

<sup>(1)</sup> A désigne le plus ancien lapidaire (p. 34-69), B le lapidaire de Modène (p. 81-408), C le lapidaire de Berne (p. 108-144), D le lapidaire de Cambridge (p. 145-188), et E le lapidaire Cil qui aiment pieres de pris (p. 238-285).

aigue B 225, 374, 428, 431, 639, 644, 661, 668, 670, 756, 817, C 945, 947, 1000, 1025, 1040, 1147, eau. ainçois C 607, 1093, auparavant. ainel A 703, agneau.
ainsois C 334, plutót.
aire (de bon) A 263, 745, origine.
aiue A 212, 682, 827, B 909, aide (ind.).
aiue A 257, 550, B 70, 853, aide (subst.). aive A 914, eau. ajondre C 455, adjoindre. albun D 844, blanc d'æuf. alegre C 951, allègre. aleigre C 1033, allègre. alener D 938; respirer. aliene (terre) D 627, étrangère. alkes A 111, 120, 347, D 754, un peu. alge A 818, aille. almenere D 433, 439, aumonière. almenire D 441, aumônière. alonge E 535, détour. alques A 764, un peu. alquant A 755, 939, quelques-uns. altresi A 326, 456, 527, de même. altretant A 787, tout autant. altretel A 135, 383, tel. ambedeus D 765, tous deux. amenrir B 146, amoindrir. amentevoir E 1102, rappeler. amerouz C 326, amoureux. amesurer B 146, D 144, modérer. amiable C 286, amical. amirable A 441, admirable. amonestement E 1162, exhortation. amont E 841, en haut. amordre E 765, mordre d. amorter C 319, amortir. ancienur A 877, des anciens. ancisserie E 278, tradition des ancêtres. ancisseur B 696, ancêtres. ançois B 616, C 807, auparavant. andous D 952, A 613, tous deux. anemi B 138, C 161, 342, 1128, ennemi. annui C 215, 1002, ennui, malheur. anoieus E 1227, ennuyeux. ansi C 1062, ainsi. ansois C 1087, auparavant. anui C 400, ennui. anuier C.815, 595, ennuyer. anuieus E 180, ennuyeux. anur D 235, honneur. aorné C 134, orné. aourer E 916, 918, adorer. aparailler E 139, rendre pareil. apareller B 15, 531, rendre pareil, ressembler. aparellier A 60, arranger. apendre D 642, pendre d. aperir C 797, apparaître.

apert A 32, 277, ouvert. apeticier E 1536, rendre petit. aport E 259, conduite. apostume C 297, excroissance. apregne B 255, apprenne. après E 319, près. arbruisel D 548, arbrisseau. ardure A 491, B 145, C 696, 1093, brûlure. arain B 197, airain. arein D 199, airain. areposer C 682, reposer. arire D 676, arrière. arondete B 581, hirondelle. arouter E 111, mettre en rang. arpent E 510. arraisnié C 163, disert. arrire, D 603, arrière. arsure B 746, C 787, D 537, brülure. art D 322, brûle (ind.). arunde C 639, D 425, hirondelle. arundelle A 396, D 407, hirondelle. asouagier B 247, 612, calmer, adoucir. asprece A 653, apreté. asquant D 693, quelques-uns. assalt D 800, attaque (ind.). asseïr B 169, asseoir. asseroient E 89, assiéraient. assesissent E 88, assissent. asur E 758, azur. atant E 1282, maintenant. atemprance E 1303, 1305, 1307, modération. atemprer E 1489, modérer. atirement E 114, arrangement. atorné C 100, disposé. atourner E 1160, disposer. atraire B 470, 676, E 1396, atirer. auquant B 366, 402, quelques-uns. auques B 120, 166, 266, 344, 371, E 1130, 1259, 1284, un peu aumaçor C 309, chef musulman. auner B 14, assembler. aurin E 500, d'or. aut C 1412, aille. autel B 727, tel. autresi B 895, de même. autretaus B 27, tel. autretel B 407, 607, de même. avel C 910, souhait. avenant A 635 agréable. avenir E 1341, advenir. aver E 1181, avare. averse (beste) A 883, féroce. aviser È 270, regarder. aviver E 210, donner vie. avogler D 952, aveugler. avoltire D 510, adultère. avomes B 398, avons. avoutire C 753, adultère.

avugle D 926, aveugle. ayue B 175, 217, aide (ind.).

В

baé A 858, D 1190, ouvert.
baingnier D 1044, baigner.
balai, balay E 1381, 1384, 1388, 1389, 1399, 1404, 1413, 1422, 1433, 1437, 1441, 1443, 1452, 1457, balais.
bannier A 769, baigner.
baptestire E 1074, baptéme.
barat C 259, 776, tromperie.
barnage D 972, noblesse.
batallie A 140, bataille.
batement C 1005, coups.
baudes E 825, hardies.
bauls D 147, beau (sj.). baé A 858, D 1190, ouvert. bauls D 147, beau (sj.). bavu A 285, baveux. bavu A 285, baveux.

bealté D 149, beauté.

beivre A 658, 706, boire.

belté A 468, 930, beauté.

ben A 426, bien.

beneïson C 962, bénédiction.

berbiz A 702, 772, 781, D 935, 1048, 1059, brebis.

berser D 1127, tirer.

berzi D 1264, berceau.

berzil D 1061, 1066, bercail.

besoingner E 579, faire besoin.

bevra D 869, E 293, boira.

bials E 1452, beau(sj.).

biauté E 108, 263, 275, beauté.

blancet B 267, blanchâtre.

blanchace D 361, 371, blanchâtre. blanchace D 361, 371, blanchatre. blanchace D 414, blancheur. blanchiur A 385, blancheur. blanchour D 406, 1199, blancheur. blanchour C 201, blancheur. bleste B 786, motte de terre. bloi A 594, C 1123, 1153, blond. blus D 138, privé. bobee A 416, mal aux paupières. boche E 361, 365, bosse. boisdie A 183, 610, perfdie. bolir B 430, bouillir. bonisme D 994, trės-bon. borc C 929, bourg. bort D 910, bord. bos B 753, bois. boivre D 953, boire. boivre D 1029, 1282, boisson. boschage D 88, bocage. bosnenc B 391, 815, estomac. bot A 335, crapaud.

bouillon E 223, turgescence.
braire E 410, 411, crier.
breier A 428, broyement.
briément E 707, 1141, 1435, brèvement.
broconus A 804, raboteux.
buc A 54, 65, bouc.
buche A 146, bouche.
buicher C 758, trébucher.
buillir A 606, bouillir.
built A 334, bout.
buldrat D 341, bouillira.
buldroit D 812, bouillira.
buldroit D 812, bouillirait.
buir D 747, bouillir,
buter A 472, pousser.
buvrage E 382. breuvage.

C

cacier B 77, chasser. caille B 453, 626, chaille (subj. de chaloir). cair B 646, tomber. carser C 994, piquer. casteé B 666, chasteté. caure B 429, 723, chaleur. caver B 219, creuser. caveure D 221, cavité. celer A 513, 531, cacher. ceilent A 850, cachent. celestial E 937, céleste. celestiel E 339, céleste. celestre E 931, 1354, céleste. cendrous C 1057, cendreux. cercher E 73, chercher. cerclet D 1193, petit cercle. cerne A 336, 337, cercle. cerviere (louve) B 797, C 881, D 600, loup cervier. cerviz D 213, nuque. cetrin E 1413, jaune citron. chacie E 374, maladie des yeux. chaloir E 787, importer, soucier. chaif D 240, qui tombe du haut mal. chaistel C 929, château. chaistrer C 194, châtrer. chaïve (goute) A 259, E 244, mal caduc. chaldere A 638, chaudière. chaldire D 341, chaudière. chalonge C 936, conteste. chandoille D 1338, chandelle. chapuner D 107, chaponner. charaie C 269, sortilège. charné E 526, charmé. chara D 560, 632, 647, 749, 817, tombera. chasteé E 1020, 1213, chasteté.

chatement D745, chastement. cherté A 351, 391, prix. chevrol A 575, chevreuil. chevrot C 58, chevreuil. chevrot C 58, chevreuil. chiade A 577, 818, chasser. chiade A 562, chúte. chiald A 54, 55, 360, 629, chaud. chialur A 194, chaud. chialur A 195, 910, chaleur. chiangier A 937, changer. chians A 500, champ (sj.). chianter A 894, chauter. chiapun A 128, chapon. chiarbun A 479, charbon. chiarra A 687, tombera. chiar A 516, chair. chieu A 200, téte. chieu A 200, tête. chiose A 3, 212, 218, 411, chose. chivalier C 431, cheralier. chorompre B 547, corrompre. choser E 201, réprimander. citrin A 343, 365, C 573, jaune de citron. citrin A 343, 303, C 573, ja cive B 258, D 246, ciboule. claimer A 422, nommer. claimer B 210, appelle (j'). clarece A 654, clarté. clarur D 9, 25, 594, clarté. clavel D 4068, claveau. cocatrix C 363, ichneumon. coe D 4288, 4301, 4340, 434 çoe D 1288, 1301, 1340, 1348. ce. cointise E 863, élégance. coit A 316, cuit. coisse A 776, cuisse. coldrin D 5, de coudrier. collirie D 848, médicament. compaigne C 469, compagnie. commut B 303, émeul. conche D 1185, 1187, 1206, coquille. concluit D 446, conclut. concevement D 1182, 1217, conception conceit A 761, conçoit. conçoivement B 93, conception. conçoivre D 1096, concevoir. concreer E 1336, créer. concrient E 587, se créent. confortatis E 539, reconfortant. conjoir E 290, fêter. conjure B 658, conjuration. conquester D 908, conquérir. consecrer D 143, consacrer. constenir C 262, contenir. contraire E 145, 412, malheur. contralier D 1140, contrarier. contrarius A 828, contrariant. conte E 107, compte. contrara D 1374, se contractera, se paralysera. contrester B 38, 355, C 280, D 443, 791, résister.

contretenement D 400, résistance. convent E 1310, convention. converser E 1146, se conduire. corel A 873, du cœur. corpable C 860, coupable. corpe C 757, coulpe. corsage D 971, volume. cot A 656, 696, 712, pierre à aiguiser. creance E 146, 342, 865, 994, 1476, foi. creisent A 150, croissent. creist A 569, croit. creissant A 735, 738, 988, croissant. criendre A 597, 743, B 536, D 11, 1000, 1241, craindre. criendra D 1085, craindra. crier E 19, 249, 267, créer. crieres E 266, créateur. cristallin D 1153, de cristal. crois C 904, croissant. crual C 364, cruel. cuisançon C 83, cuisençon C 577, souci. cuit E 165, 166, pense (je). cuiture C 1001, chose cuite. cuor A 559, cœur. cuntenir A 471, se comporter. cuntraire A 412, 800, malheur, accident. cuntreval A 202, en bas. cunuisance A 98, connaissance. cunuistra A 962, connaîtra. cunuissent A 34, connaissent. cunuuz A 11, connus. cunvenir A 338, falloir. cure (ne tenir) D 1304, ne faire cas. cure (n'avoir) E 790, ne faire cas. curteis A, courtois. curteis (mal) A 518, perte de sang. custreindre A 206, contraindre. cuvenable A 163, convenable. cuvert A 31, caché. cuz D 947, pierre à aiguiser.

D

daerrain B 834, dernier.

Damediu B 135, le seigneur Dieu.
date A 526, urine.
davant C 1061, avant.
Dé E 612, 1112, 1211, Dieu.
deboter B 781, repousser.
debrisier B 767, briser en morceaux.
deceivement A 945, déception.
dechoir E 1530, tomber.
decors A 570, B 425, 913, décroît.
decurs A 739, D 997, décroît.

decurir A 821, 824, découler. deduire B 456, C 816, amuser. deduit A 244, C 237, 852, amusement. dees rainement E 1242, dernièrement. deevé D 47, fou.
defaut C 636, manque (3° p. sg.)
defaut (en) E 940, en défaut.
defeis A 414, défense.
deffension E 1542, défense.
definement A 506, D 758, 1328, fin. defors D 1138, dehors. deguté D 351, tacheté. dehuers E 849, dehors. dei A 164, 213, 836, 912, doigt. dejuste D 1177, à côté. delaier E 921, 962, attarder. delié A 651, menu. delit B 709, E 45, 795, joie, charme.
delit B 709, E 45, 795, joie, charme.
deliter (se) E 1441, se réjouir.
deliteus E 44, 322, délectable, plein de charme.
delivre B 82, 156,852, C 1065, D 84,482,1366, E 662, délivré.
delivre (a) B 156, 622, E 837, promptement.
delivrement E 108, promptement. demorement D 802, retard. demurance A 716, 777, retard. demustrement A 954, démonstration. demustrement A 954, demonstration.
departir C 921, 922, partir.
departi E 388, réparti.
depecier A 56, 65, 725, C 51, D 13, mettre en morceaux
deport C 1031, joie.
deporter C 426, E 674, réjour.
deprendre A 823, saisir.
derive D 74, describes derire D 74, derrière. desboillir A 333, cesser de bouillir. desboillir A 333, cesser de bouillir.
desci B 24, depuis.
deschant E 742, déchant.
deschanter E 744, déchanter.
deschargier C 1088, décharger.
desconfire C 70, déconfire.
desconseillié C 642, desconsoillié C 213, sans conseil.
desconneu B 208, inconnu.
descrehust C 696, décrút.
descrivre C 118, 403, 567, 789, décrire.
descrivre C 148, 403, 567, 789, décrire.
descrivre C 1463, dégriser.
deservir C 639, 831, mériter.
desfendement B 83, 347, défense.
desirier B 874, désir. desfendement B 83, 347, défense.
desrier B 874, désir.
desos B 603, 721, dessus.
despire B 462, 574, mépriser.
despit C 569, méprisé.
despoiller A 852, dépouiller.
desponent C 187, exposent.
desprisonner E 350, mettre hors de prison.
destremper A 779, 904, tremper.
destorber A 504, troubler.

destorner E 295, 344, 348, détourner. destraindre B 639, contraindre. destreindre A 502, empécher. destre B 385, droit. destroit C 720, 1102, contrainte. desvé D 1240, fou. dete D 1110, qualité naturelle. deus B 710, Dieu.
deus B 414, deux.
devin B 561, divin.
devinaille B 233, devinette.
devinement D 996, divination. deviner B 458, interpréter. devis E 306, dire, description. deviser B 506, 768, D 54, diviser. devisier E 126, 1131, 1401, dire, décrire. di E 735, jour. diablie B 355, diablerie. diauble C 774, diable. dimi A 497, 869, demi. disesset A 148, dix-sept. disisme E 1169, dixième. disomes B 397, disons. diviner A 737, 815, 914, deviner. doigne C 670, donne (subj.). doille C 838, souffre (subj.). Domnedieu A 959, le seigneur Dieu. donter C 6, dompter. dotance C 13, doute. doubtance C 791, doute. dous A 267, 269, 593, deux. dousisme E 1242, 1246, douzième. doutance C 94, E 835, 905, peur. douter C 59, 81, 160, 478, E 446, craindre. douteus E 321, redoutable. douzime E 1374, douzième. drapel D431, morceau d'étoffe. dru D 166, ami. duillant D'610, 866, souffrant. dulur A 196, 200, douleur. dum A 27, 100, dont, d'où. duner A 76, donner. dunzel D 70, jeune homme. durece A 361, dureté. duresse C 54, dureté. durra E 783, durera. duter A 37, 347, douter. duter A 126, redouter.

 $\mathbf{E}$ 

eaige C 191, áge. efficace E 323, 497, 1334, 1338, 1342, efficacité. egarder D 385, regarder. egaus E 1228, égales.

eilz D 839, yeux. einz D 1231, avant. eire (en) A 623, 892, sur-le-champ. eissil D 119, 306, exil. eissue A 828, issue. eissue A 828, issue.
eive A 904, 923, eau.
el D 1064, autre chose.
eliment B 422, élément.
embarnir E 508, rendre courageux.
embatre (s') C 4, se mettre à
embler C 365, D 515, voler.
emitrite E 243, fièvre demi-tierce.
emitriteus A 253, fièvre demi-tierce.
empandre C 756, pousser.
emparlé E 514, éloquent.
empoinsonner C 95, empoisonner.
emprendre E 197, 620, 935, entreprendre.
emprès C 182, ensuite. emprès C 182, ensuite. empris C 1093, entrepris. emprise L 1993, entreprise.
emprise E 4, entreprise.
enboire B 630, s'imbiber.
encenter A 807, devenir enceinte.
enchacier C 709, chasser.
enchantament A 74, enchantement.
enchanterie B 683, enchantement.
enchargier C 1086, 1087, concevoir.
enconbr[i]er D 584, peine, souffrance. enconbr[i]er D 584, peine, souffrance. encontrer E 500, rencontrer. encontrers to 697, résister. endroit de E 1461, quant à. endoux C 1012, tous deux. enerbeure B 637, breuvage empoisonné. en es le pas A 584, aussilót. enfle E 361, 364, enflure. enfermeté C 39, infirmité. enfonture A 433, amaigrissement. engien B 179, 537, 548, engin. engin C 57, 741, D 216, 388, ruse, engin. engrès, engriès C 451, 1160, violent. engrutement A 370, maladie. engrutement A 370, maladie. enimi A 711, ennemi. eniverra A 389, enivrera. enivreure D 1320, enivrement. enlascier C 107, enlacer. enlumer C 878, allumer. enluminer C 381, 676, E 884, 892, 893, 901, éclairer. enmaillenté B 471, taché. enmeller B 442, emméler. enoi A 315, 800, ennui. enorer A 252, honorer. enorter E 485, 999, exhorter. enpeechier A 826, empêcher. enprendre C 671, entreprendre. enprès C 195, ensuite. enquerre A 248, E 229, enquérir. enroer A 896, D 1210, s'enrouer. enromancier, enrommancier E 7, 617, mettre en français.

```
enrouïr C 1133, s'enrouer.
   ensement A 78, 449, 659, B 691, 858, D 132, 223, 429, 449, 511, 531, 939,
947, 995, 1053, 1076, 1135, 1310, 1337, de même, également.
   enserrer C 836, resserrer.
   ensiment C 383, de même.
ensoignié C 164, enseigné.
   ensore D 1331, sur, contre.
   entechement D 509, infection.
entechié E 38, 1064, 1206, 1483, imbu (de bonnes mœurs).
   entenciun C 486, intention.
enterin C 888, E 980, 1414, 1518, entier.
   entochier, entoschier D 6, 52, E 153, empoisonner.
   entosche E 400, poison.
entramer A 313, E 637, 639, s'entr'aimer.
   entrelait E 187, cesse (subj.).
entrecontrer D 1142, se rencontrer.
   entremettre (s') C 657, 959, E 4, 6, 494, 574, 632, 681, 1109, 1244, se
   entreprendre E 349, embarrasser.
   entroduire C 449, introduire.
   entuche D 83, poison.
   enuieus E 825, ennuyeux.
   enurer A 314, honorer.
   envasion D 366, attaque.
   enveer A 19, enveier A 215, envoyer.
   envoleper D 1014, envelopper.
   erralment D 661, sur le champ.
  errement B 348, erreur.
escaudeure B 745, échaudure.
eschafote D 1188, 1207, espèce de coquille.
   eschaldeure A 492, échaudure,
   eschalfer A 428, échauffer.
eschar A 431, E 1091, raillerie.
   escharboucle E 109, escarboucle.
   eschars C 544, chiche.
   eschialfer A 889, échauffer.
   escient (mon) D 1266, à mon escient.
   escil C 216, exil.
   escillier B 4, exiler.
   escillié B 43, exilé.
esclairier C 1107, rendre clair.
  escialifier G 101, retuire court security scalarier D 92, rendre clair.
escondire C 607, escondire C 984, E 157, 1203, refuser.
escorgie E 1088, 1090, lanière.
escrivre C 9, écrire.
escundire D 788, refuser.
   esfroie B 295, 659, trouble, effraye.
   esfoldre B 293, 059, trouble, effraye.
esfoldre B 789, orage.
esgardeüre A 261, visage.
eslit D 1208, E 549, 794, élu.
esmaier A 188, C 476, D 858, faire tomber en défaillance.
esmeré A 329, B 392, 757, pur.
esmoilt A 696, 712, broie en moulant (subj.).
esmolue A 702, moulue.
espandre C 200, 547, exposer, répandre.
   espardre B 485, disperser.
   esparge B 721, répande.
```

espargiés B 746, répandez. esparnier D 882, épargner. esperiment A 461, expérience. espeuse B 714, épouse. espir B 360, esprit.
espirement C 743, souffle.
espoenter B 353, épouvanter.
espondre C 28, esponre E 1011, expliquer.
esprendre A 763, 932, C 450, 696, 878, D 886, 1338, E 1258, 1265, 1267, enflammer. esproher B 472, asperger. esprovance B 694, épreuve. esprovance B 694, épreuve. essalcier D 459, élever. essaillir C 995, assaillir. essaucier D 499, croître. essillié C 214, exilé. estable B 49, E 1023, stable estable B 49, E 1023, stable
estage E 933, état.
estal C 1047, arrêt.
esteindre A 430, s'éteindre.
estelé C 552, étoilé.
ester (s') A 629, se tenir debout.
estoit A 547, 560, il faut.
estoner C 920, retentir.
estra B 724, sera.
estragnier B 300, alièner.
estraindre C 953, D 1290, 1291, étreindre.
estrainne C 539, étrenne. estraindre C 953, D 1290, 1291, ewel estrainne C 539, étrenne. estraire C 756, extraire. estre A 6, C 193, 932, 1445, nature. estrie B 297, D 1263, strige. estrive C 492, chicane. estuet E 922, il faut. estur A 580, bataille. esturbuilum A 590, tourbillon. eür D 546, heur. euvangeliste E 1216, euvangelistre E 809, évangéliste. euz D 595, yeux. evage A 344, 353, 355, aquatique. eve A 90, 190, B 30, 387, 506, 613, 743, D 224, 314, 323, 325, 344, eau. ex C 301, 1015, 1033, 1042, 1107, 1125, yeux. extration E 718, génération.

# $\mathbf{F}$

facinate C 1085, ?
faice C 1050, fasse.
faille A 451, 536, 575, D 30, 110, 645, 708, C 428, faillie A 139, faute. falt A 260, manque (3° pers. sg). fainte C 259, 755, dissimulation. faintise E 864, dissimulation. faire à D 1120, être à. faitement (ainsi) C 664, de la même façon. PANNIER, Lapidaire.

faiture C 269, D 609, 960, nature. falve A 909, fauve. farain A 108, bêtes sauvages. fat C 761, fait.
fauble C 22, fable.
faudront A 941, manqueront.
faut A 248, 941, 944, B 524, manque. feie D 63, 326, foie. feiée A 726, fois. feonciau B 841, petit (de l'aigle). fesist E 84, fit. feur C 1011, prix. fevre A 157, 253, fièvre. freidur D 965, froidure. fi (de) E 175, assurément. fi È 176, fic. fiance C 292, E 665, 1286, confiance. fie B 393, foie. fievrus D 137, fiévreux. figure A 93, 101, forme. fis C 533, fics. flaimme E 242, phlegme. flairor B 655, D 1314, odeur. florete C 619, petite fleur. flun E 206, 217, 305, 317, 821, fleuve. flur A 662, fleur. fluve B 57, fluvie D 153, 1036, 1037, 1040, fleuve. folage C 176, 192, folie. foldre B 781, D 705, 707; foudre. folour C 761, folie. forcené E 1540, fou. formé D 1204, beau. forment A 15, beaucoup. Torment A 10, company. forsenerie C 98, folie. forsenerie C 98, folie. fou A 53, 300, 437, 479, 597, 644, 677, 743, 761, 763, 931, 935, feu. fragne B 720, fraigne C 103, brise (subj.). fraindre C 263, briser.
fraindre C 263, briser.
frainor D 1322, odeur.
freidur A 358, 760, froidure.
freidure A 757, froidure.
freier A 427, 636, 714, frotter.
freignaus E 1827, fragile.
fraiscaina E 1892, fraissure froisseure E 1523, froissure. frut D 562, fruit. fu B 429, 721, feu. fuildre A 586, 588, 590, fuldre A 499, D 712, 714, 719, 1286, foudre. fum D 473, 484, fumée. fumele E 265, femelle. fumiere B 648, 654, 724, fumire D 522, fumée. fun A 482, C 707, fumée.

fumele E 265, femelle.
fumiere B 648, 654, 724, fumire D 522,
fun A 482, C 707, fumée.
furment D 562, froment.
furnel D 811, fourneau.
fussant A 788, fússent.
fust A 689, C 281, D 914, bois.

G

gabois C 1144, tromperie. galnace D 736, jaunatre. galne D 349, 371, jaune. gant B 738, gent. garciun A 561, garcon. garra D 471, 648, 846, 884, 866, guérira. garront D 944, guériront. gaune B 416, 511, 639, 617, 814, jaune. gaunisse B 819, jaunisse. generasce E 716, génération. gentement A 60, avec art. germin D 1019, germe. gen A 447, été étendu. gesc'a A 740, jusqu'd. geske A 736, jusque. geun C 708, jeun. gisir D 426, 1297, gésir. gisse B 362, guise. giu B 231, jeu. glorius A 41, glorieux. glutir A 559, avaler. goté D 770, 1013, gouté D 1161, E 503, tacheté. goutelete B 442, petite goutte. graindre A 67, B 765, C 264, plus grand. granat A 343, 348, C 573, D 369, grenat. grandur A 133, grandeur graniur A 870, plus grand. granment A 73, 249, 393, grandement. granniur A 168, 311, 312, 864, plus grand. gravire D 152, 543, 604, gravier. gravele A 170, 530, 906, B 115, D 1190, E 318, 438, 1005, gravier. gref A 77, 283, grave. gregnor B 52, 95, 124, 604, plus grand. grenate (pome) B 520, grenade. grenat E 99, 133, 140, 709, 738, 1414, grenat. grendre A 61, plus grand. grenet D 361, grenat. gresille D 818, 961, grésil. greument A 683, difficilement. grever C 273, nuire. grieu A 823, difficile. grignor E 1511, plus grand. gripon E 811, griffon. grossecce D 113, grossece D 962, grosseur. grosset B 843, un peu gros, groissur A 869, grosseur. grypes E 214, grypon E 219, 845, 847, griffon. guarra D 338, guérira. gueredon B 435, guerredon E 58, récompense.

guile E 1051, supercherie. guise C 398, espèce. gute, gutte A 259, 382, goutte.

н

haitier E 1253, contenter.
halegre D 757, allègre.
halt D 460, haut.
haltement A 894, hautement.
hardement B 285, 303, courage.
harunde C 638, hirondelle.
havoir C (partout), avoir.
hele E 814, aile.
hem D 789, homme.
herbergier D 208, E 154, héberger.
hericoné D 1099, hérissé.
hoem D 888, hom D 893, on.
huem D 84, 553, homme (sj.).
huem D 160, 234, 278, 1138, hum D 412, on.
humle A 279, humble.
humlement B 283, humblement.
hunir A 711, honir.
huntusement A 471, honteusement.

I

iave D 864, eau.
içoe D 1197, ce.
iels E 466, ielx E 468, ielz D 448, 866, iex C 381, 501, yeux.
ille A 292, ile.
illuec B 113, 718, illueques B 118, 678, iloc A 338, 572, là, en ce lieu.
inde E 320, bleu.
inimi A 84, 126, 142, 577, ennemi.
irais E 458, fâché.
ire A 80, colère.
ireement D 703, en colère.
ireement D 703, en colère.
ireus E 583, fâché.
irt D 122, 513, 718, sera.
isnelement C 705, vite.
issi A 205, ainsi.
issent A 862, sortent.
istroit D 1314, sortirait.
ital A 49, 833, C 64, pareil.
itant E 972, tant.
itherique E 462, qui a la jaunisse
ivernal D 1016, 1024, hivernal.
ivrece A 926, B 570, irresse.

J

jalne A 207, jaune.
jalnice A 537, jaunisse.
jalnur A 936, couleur jaune.
jame E 699, gemme.
jane E 454, janne E 167, 185, jaune.
jannice E 451, jaunisse.
jannoier E 427, devenir jaune.
jannor E 429, couleur jaune.
jasme E 255, gemme.
joir A 372, faire fête d.
jomel D 663, jumeau.
jugieres E 59, 475, juge (sj.).
juiel C 591, joyau.
juinst D 910, s'attache.
jurent E 95, 1362, furent étendus.
jus B 710, en bas.
jusier B 21, gésier.
juste A 889, d'côté de.
justisable E 1137, justiciable.
justise E 1120, 1123, 1128, 1309, justice.
justicier D 300, E 1132, 1134, dominer.

L

lacier C 760, enlacer.
lai E 967, 1461, laique.
laienz D 1114, la dedans.
lait A 634, tort.
lait B 619, laisse (ind.).
lange C 680, étoffe de laine.
languereus B 903, langurus A 404, langoureux.
languste A 640, sauterelle.
lapidaire C 546, 553, E 18, 66, 269, 1016, 1493.
las C 481, lacs.
lassus E 638, lá en haut.
laüste D 816, sauterelle.
laveüre A 516, D 574, lavure.
lé D 1216, large.
leece A 841, leeche B 516, joie.
legerie C 389, légéreté.
legier A 388, facile.
legistre E 810, légiste.
lengue A 201, 622, 734, 814, 816, langue.
leirons D 575, laisserons.
leissier D 575, laisser.

lere B 715, D 515, voleur (sj.). lermer A 821, pleurer. let A 265, lave (subj.). let A 255, lave (subj.).
let B 256, lait.
leu C 551, 996, D 716, lieu.
licor B 806, liqueur.
lié E 144, 303, 1076, 1077, joyeux.
lierre A 475, larron (sj.).
lignie A 607, 608, lignée.
limace D 977, limaçon.
limaciun A 733, limaçon.
limaciun A 783, limaçon. lince C 881, lynx. linz A 529, lynx. linge A 407, de lin. linge A 418, linge. lisieres E 1292, liseur (sj.). lite E 1215, bordure, rangée. liu A 28, 438, B 316, 379, 454, 522, 883, D 58, 559, 646, lieu. liverra A 451, délivrera. liverra Á 451, délivrera.
livrer A 144, délivrer.
locher C 702, D 468, branler.
loier C 278, 1063, lier.
loig C 4114, loin.
lombril E 1026, nombril.
longement (de) A 700, de longtemps.
longes B 839, longtemps.
longur A 497, longueur.
lontain A 426, lointain.
los A 608, C 120, 949, 1013, D 756, E 1522, louanges.
lou A 480, 700, 955, lieu.
lues B 673, 723, 735, 757, 805, 902, aussitót.
luiur A 331, lueur.
lumere A 239, lumire D 220, 880. lumière lumere A 239, lumire D 220, 880, lumière. lunage B 595 ter, lunatique. lungement (de) A 462, de longtemps. luneisun A 402, 562, lunoison E 183, lunaison. luintein D 34, 48, luntain D 1, lointain. luppart C 362, léopard. luur C 218, 1228, lueur. luve B 797, D 600, louve. lyns E 440, 445, 1017, lynx.

#### M

mail A 56, maillet.
maille C 4109, maladie des yeux.
main D 400, matin.
mains B 413, 909, C 4147, E 191, 519, moins.
maintent A 154, maintient.
maiour C 62, 409, maiur A 52, 377, 425, plus grand.
maisiere D 4158, muraille.
malage C 654, D 438, maladie.
malan A 498, 650, B 449, malant D 479, 853, ulcère.

malle D 930, male. mallete B 199, petite tache. malmetre A 83, B 393, 662, malmettre C 91, 1139, maltraiter. maltalant C 674, mauvaise humeur. malvaistié E 558, méchanceté. manace D 443, menace. manaidier B 461, 590, protéger. manantie A 22, richesse. mandre A 780, étable. manesse C 673, menace. manoir B 656, rester. marcheant D 30, 922, marchand. margarite D 290, perle. marine D 1329, bord de la mer. marinir D 907, marinier. mauvois B 149, mauvais. meain A 208, moyen.
mechié C 1095, mésaventure.
mecine A 344, B 348, E 883, médecine.
medicine A 695, 753, médecine.
medicinement A 35, médecine. meité A 804, moitié. mel D 480, 638, 898, 1056, 1363, mal. melleie D 227, 230, mélée. mettete B 227, 230, mette.
mettete B 301, métée.
mettet C 52, marteau.
membrer C 115, 830, rappeler.
memelle C 1054, mamelle.
mençoingne E 129, mensonge.
mendre A 824, C 1056, moindre.
meneison D 681, 860, meneisun A 537, 663, diarrhée. meniere B 63, manière. menison C 715, 1023, E 404, 459, diarrhée. mercheant C 439, marchand. mesaise C 1038, malaise. mescheance C 837, malheur. meschié C 628, mésaventure. meschine A 561, jeune fille. mescreant E 36, incrédule. mesestance E 145, mauvais état. mesfaire B 707, méfaire. mesgne D 536, 1046, vin miellé. meslieu E 1429, querelleur. mesist E 83, mít. mespreïsse E 576, méprisse. mestier C 317, 608, 699, E 1372, emploi. mezne D 859, vin miellé. mie B 720, petit morceau. miedi D 992, midi. mieldre A 151, 175, B 74, 122, 438, 559, meilleur. mielz A 82, mieux. mier A 839, mer. mieudre E 786, meilleur. mignot C 1116, mignon. mildre C 257, meilleur. milou A 299, milieu. miniere B 196, D 32, minire D 198, mine.

mirable C 393, D 963, merveilleux. mire A 33, 82, médecin. mirer A 241, B 344, regarder. mireoir E 226, mireur, A 243. D 225, miroir. mirre C 149, myrrhe. mnezil D 843, ? moile A 55, mouille. mole A 857, moule. moleste C 928, ennui. molet B 743, mol. mont B 186 monde. mont C 293, 331, 488, 646, 676, 690, 746, 840, 1103, B 728, 835, D 1090, monter B 481, s'égaler. mosche C 993, mouche. mours B 49, meurs. muer A 237, 929, changer. muet E 1342, meut. muisle A 856, moule. mul A 254, trės. multeplier C 808, D 271,561, multipleer A 503, multiplier. munde A 384, propre. munt D 394. 1021, monde. musche A 630, 632, mouche. myre E 243, médecin. myrre E 426, 430, myrrhe D 94, myrrhe.

#### N

naisel D 1192, naissain.
naissement D 131, origine.
natural A 756, natureus E 24, naturiex E 34, 604, naturel.
navile C 930, navire.
negun A 796, C 78, 431, aucun.
neient A 522, rien.
neier D 1001, noyer.
nekeden A 925, néanmoins.
neporquant D 1021, néanmoins.
nequedent B 329, néanmoins.
neve A 865, neige.
nic B 840, nid.
nice D 186, E 221, nigaud, sot.
nigromance C 291, nécromancie.
ningremancien B 139, nécromancien.
noef D 327, neuf.
noirace E 625, noiraitre.
noiret B 266, noiraitre.
noiret B 266, noiraitre.
noisance A 610, dommage.
noisunce A 640, dommage.
noisunce A 652, nouveaux.
nomain C 1089, nonne.
novials E 662, nouveaux.
numrée A 540, nombrée.
nueillon D 1276, petit noyau.
nueme E 762, 766, neuvième.

nuiz A 61, D 5, noix. nun C 955, 1010, 1011, nul. nunl C 53, 82, 718, 778, 968, 1000, nul. nusiment A 290, dommage.

0

obcur D 1349, obscur.
occoison E 1454, occasion.
odur A 114, 439, odeur.
oef C 1017, xuf.
oel D 184, 324, E 819, 841, xil.
oes B 149, C 502, xuf (sj.).
oes (a) D 316, pour.
ogne B 259, oigne.
oil A 199, 654, 699, 845, 875, D 822, 846, 931, 952, xil.
oile A 430, B 375, C 491, 697, 1080, D 463, 562, 1081, huile.
oinge A 628, D 795, oigne.
ointure D 944, onction.
oir E 278, hèritier.
oiselet D 630, petit oiseau.
ole B 257, 640, olie D 245, 313, huile.
oltre D 1291, outre.
ombril E 1032, nombril.
ongle C 1409, maladie des yeux.
onzisme E 1373, onzième.
ore D 992, heure.
orendroit E 684, maintenant.
ordeiement D 172, ordure.
ordur A 199, ordure.
orie D 1324, d'or.
orine B 557, C 1152, origine.
oscur A 54, 166, 356, 876, B 371, obscur.
oscuret A 354, B 489, D 575, obscurité.
ostel A 371, maison.
otroier E 967, donner.
ouevre B 141, 183, xuvre.
ourne (a) E 296, de suite.
outroyer C 218, 220, octroyer.
ovec D 844, avec.
over A 53, 363, B 184, 596, D 1321, travailler.

P

paier E 1164, calmer.
paile B 371, pale.
paillie A 429, paille.
palet B 365, un peu pale.
palle C 693, paille.

```
palpebre A 653, paupière.
palpibre D 841, paupière.
paor B 251, peur.
pantaisier C 1037, avoir le cauchemar.
papirun A 596, pyrope?
parage B 47, noblesse.
parai A 224, paroi.
parcercher B 624, chercher de tous côtés.
parcreistre D 990, croitre.
parcreistre D 990, croitre.
parcreis D 412, ayant fini de croitre.
pardurer D 965, durer longtemps.
pardurable E 763, 4069, 4313, durable.
parement E 85, 95, 709, 805, 1058, ornement.
parevis E 305, 732, 1250, 1352, paradis.
parfatement C 670, parfaitement.
parfin E 963, fin.
parfont E 438, profond.
parfont E 438, projona.
parol D 1058 parle (je).
parra E 645, paraîtra.
passer C 54, surpasser.
partuser D 1050, percer.
paternostre E 693, patenôtre.
pechiere E 172, pechieres E 51, 1079, pechierres E 1204, pécheur (sj.).
peisum A 853, 856, poisson.
pensement D 784, pensée.
peor D 387, peour E 555, 569, peur.
per B 530, D 374, égal.
perceure E 564, percée.
perçoivre B 570, percevoir.
perent E 1039, préparent.
peresce E 956, paresse.
periller B 2, courir péril.
permenable E 343, éternel.
pernez D 655, prenez.
perrier A 347, E 606, joaillier.
pers A 566, C 1122, E 592, 616, bleu foncé.
pertuset A 304, petit trou.
poise D 1248, pese.
pesteler D 934, piler.
pestilance C 597, peste.
petitet B 582, 844, D 384, petit.
picete D 389, piecete A 363, piecette A 57, petit morceau.
pior B 495, pire.
pire D 69, 84, 112, 120, 129, pierre.
pis E 1046, poitrine.
pitit A 274, petit.
plaisir B 602, 886, D 435, plaire.
plané D 1100, aplani.
plait A 591, B 241, 739, C 339, E 512, procès.
plenté A 119, 352, 500, 607, 630, B 573, abondance.
plesur A 93, 150, 759, 949, 958, plusieurs.
plevir A 469, assurer.
pluieus E 179, pluvieux.
plusche C 693, brins d'étoffe.
poacre A 704, D 933, podagre.
 poesté B 744, puissance.
poinne C 361, peine.
```

poindre A 666, C 992, piquer. poischant A 6, puissant. ponce C 866, pierre ponce. por E 1465, poireau. porchacier C 968, E 1511, atteindre. poreaz C 550, poireaux. porel B 440, poireau.
porium D 350, poireau.
pormont C 1043, poumon.
porpre B 445, 498, pourpre.
porprin B 531, 558, D 404, couleur de pourpre. porveance E 1301, prudence. porveoir E 863, pourvoir. porvers E 848, pervers. pour A 186, 485, 498, D 167, 268, 298, 563, peur. poverté A 206, pauvreté. prametre E 672, 950, promettre. precius A 42, 220, précieux. preeschieres E 1245, 1376, précheur. preescher E 1249, 1379, precheur.
preescheur E 1078, précheur.
preescheor E 1047, 1163, précheur.
preinz A 546, 808, enceinte.
preisier A 66, 70, 209, 227, 802, D 183, estimer.
premer D 25, 28, 55, premier.
premerain E 340, 358, 1044, 1366, premier. premerainnement E 860, premierement. prengne B 356, prenne. preu B 89, profit. preu B 90, 291, 299, preux. priès C 452, près. primerain A 872, premier. primes A 769, B 677, 685, 888, E 624, d'abord, premièrement. prisieres E 1404, priseur (sj.). prison E 351, prisonnier. proisier E 125, priser. prou C 602, profit. provance A 339, preuve. pruece A 9, 925, prouesse. pucin C 838, petit d'un oiseau. puisun A 79, 717, poison. pulcin A 543, petit d'un oiseau. puldrer A 651, réduire en poudre. puor C 762, 764, puanteur. purpris D 1312, entouré. purprie A 379, pourprée. purprin A 381, de pourpre. purret A 378, poireau.

Q

quanke D 398, 767, 1300, 1321, tout ce que. querre, querir D 1300, E 12, 14, 230, 937, 1456, chèrcher, quintesme A 742, quinzième. quinzime D 991, quinzième.

# R

rai A 519, 601, 643, 762, 831, B 485, C 1051, D 820, 1156, 1369, rayon. raier E 630, rayonner. raige C 653, rage. rain A 107, rameau. rains C 1091, reins. rainscel B 763, rameau. raisnablement A 374, E 156, raisonnablement. ramé D 548, ramu. ramembrer B 459, ressouvenir. ramembrance E 775, 1112, souvenir. ramentevoir E 932, 955, 1096, 1098, 1101, ressouvenir. rapaier E 457, apaiser.
rapareller B 663, remettre en bon état.
rasonagier B 905, E 361, radoucir. ratraire B 88, retirer. ratraire B 88, retirer.
ravoier B 88, remettre dans la voie.
rebosche B 163, émoussée.
reclain C 30, recours.
recoillir C 440, recueillir.
reconter C 5, 60, 122, D 416, 828, 909, raconter.
recorder E 357, rappeler.
recreant C 590, vaincu.
recunter D 353, 695, raconter.
redecreistre A 570, décroître de nouveau redecreistre A 570, décroître de nouveau. redeporter C236, réjouir. redouner B 478, rendre.
refaire A 285, 846, faire.
reflamboiant D 589, resplendissant.
refreidier A 194, D 814, refroidier B 145, 533, C 145697, E, 174, refroidir reffreschir C 145, rafraîchir. regires D 266, partic. d'affirmation. regnable C 606, raisonnable. rehaitier B 401,514,794, réconforter. rei A 164, roi. reime D 88, rameau. relent E 180, sentant fort. remaint C 335, 863, reste. remez A 81, resté. remire E 727, remède. rensleval B 816, qui fait enster? renumer A 12, 210, renommer. repairier C 216, retourner. reponre B 809, E 1005, 1038, cacher. repons C194, caché. repoés B 669, pouvez d'autre part. repost E 1007, caché. rerment D 239, 339, 370, 411, rarement. resceper E 458, refréner. reselt D 774, a d'autre part l'habitude de. resgnable C 221, raisonnable.

resnablement D 399, raisonnablement. resplandour C 871, clarté. resplant C 199, resplent A 521, resplendit. resplendissable A 164, resplendissant. resplendor B 481, splendeur. respuns D 176, réponse. restancier B 473, 477, étancher. restaindre B 640, éteindre. restenceler D 294, étinceler. restre A 69, 99, 105, 106, 671, E 460, être d'autre part. retraire E 1395, tirer vers. reus (a) A 256, en arrière. revaloir A 193, valoir. reverance C93, respect. reverser D 477, 722, renverser. revoloir D 277, vouloir d'autre part. richace C 276, richece B 237, richeise A 249, 553, richesse. rimoier E 621, 922, mettre en rime. rober A 851, voler. rolle C 2, roue.
roll D 832, rouille.
roi C1105, E 491, filet.
romans C 9, 28, 33, 889, E 164, 313, 516, 520, 619, 690, 1496, français.
rommancier E 5, mettre en roman. roond D 1078, rond. roset D 1226, rose. rosinet A 880, de couleur rose. route E 110, rang. route E 649, rot. rout C 824, ron.
rout C 824, rompu.
rout C 503, rot.
rover B 518, prier.
rovur A 270, 386, 400, rougeur.
rufur D 831, rousseur.
rugor D 809, rougeur.
ruige A 272, 401, 496, 563, 637, 829, 839, 879, ruije A 657, rouge.
ruil A 639, D 10, 490, rouille.
ruinus A 789 evineur. ruinus A 782, ruineux. rute B 392, rot. ruunt A 790, 878, D 207, 309, rond.

S

sablon D 1162, sable.
sage A 3, saige E 12, savant.
sailt A 482, sort:
sainement A 433, médicament.
saine A 317, guérit.
sainner E 737, saigner.
saintisme E 1086, très saint.
saintuaire B 346, sanctuaire.
sal D 734, sel.
saldroit D 1336, sauterait.
salvage C 1077, sauvage.

salver A 261, guérir. salveté D 552, salut. samblance B 202, E 1085, 1226, ressemblance. sambler E713, 924, 1465, ressembler. saner A 198, 704, B 149, 600, 818, guérir. sanglout C 503, hoquet. sanglutement A 294, hoquet. sanguin A 618, 754, D 1012, de couleur de sang. sanour C 296, sueur. sarpent B 856, serpent. saver D 891, sauver. saus E 1435, sauf (sj.). sebelin E 397, zibeline (c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur). secourrement C 250, secours. segnerage B 611, les puissants. segnerie B 402, 356, 686, 741, seigneurie. segur C 102, 913, sur. segurement A 369, 641, sûrement. segun A 646, segunt A 88, selon. sei A 110, soif. seials D 66, sceaux. seie D 304, soie. seiel D 69, sceau. seif D 122, soif. seignoril D 1038, seigneurial. seisante A 728, D 970, soixante. seir D 100, soir. seir D 100, sor. sejor B 600, retard. semblance A 97, E 1084, ressemblance. semblant A 298, D 224, ressemblance. sembler A 134, 331, ressembler. semondre C 27, E 842, D 654, inviter. semoste C 684, invitation. sempres A 260, 451, 760, 778, 932, B 672, aussitôt. sen A 9, 21, 166, sens. sené D 947, E 926, plein de sens. senefiable E 1070, susceptible d'interprétation. senefiance E 666, 678, 706, 752, 906, 923, 952, 1285. senefiance E 666, 678, 706, 752, 906, 923, 952, 1285, signification. senestre A 87, 305, 549, B 358, 605, E 4544, 4546, gauche. senestrel D 642, gauche. senestrir D 434, gauche. sengle E 140, 470, 1227, unique, simple. seniestre C 662, gauche. senior A 145, seigneur. septisme C 190, septième. sercher E 1459, chercher. serreure B 133, serrure. servise C 171, E 750, service. sesis ent E 87, fûssent assis. setme E 1166, septième. seurement A 156, sûreté. seut C 280, a coutume de. sevelir A 936, s'ensevelir. sevent A 964, savent. signori E 700, seigneurial. sire B 752, seigneur. soef B 631, doux.

soentre A 886, après. soentre A 880, apres.
soffraindre C 104, faire défaut.
soi C 144, 211, soif.
soit C 208, soif.
solail E 1231, 1258, soleil.
solas C 201, soleil.
solel B 216, 687, 689, 757, C 946, 1007, 1008, 1126, soleil. solest C 1051, soleil. solt D 39, a coutume de. sorachater E 534, surpasser en prix d'achat. sorcerie E 360, sorcellerie. sospeçon C 578, soupçon. sosprendre B 716, surprendre. souatume B 905, douceur. souduire B 548, séduire. souef B 221, doux. souspechié E 557, soupçonné. soutil E 527, 661, 776, fin. souvenra E 598, souviendra. soveigne C 241, souvienne. sovenable E 1325, qui se souvient. spirital A 136, spirituel. stature D 1277, forme. storbel A 640, tourbillon. succurement A 36, secours. succurs A 33, secours. suef A 592, 911, doux. suelent B 170, C 1119, ont coulume de. suelt D 135, suet C 505, 513, a coutume de. sul A 750, D 214, 358, 806, 885, 965, 974, seul. sulunc D 46, selon. sursaner A 664, produire des chairs nouvelles (d'une plaie). suspecion D 365, suspeciun A 555, suspeçon D 501, 649, soupcon. suur D 182, sueur.

#### $\mathbf{T}$

tablir D 1104, couverture de table.
tac A 874, espèce de gale.
tachelé A 574, tacheté.
tachete A 751, petite tache.
tairir C 902, épuiser.
taisir B 885, E 42, toire.
talpe C 1003, taupe.
tarir E 374, dessécher.
taut B 324, E 1525, óte.
techelé D 1090, tacheté.
tempesté A 262, 499, tempéte.
tempre A 357, tempéré.
temprer A 54, 657, tremper.
tenciun A 80, 513, dispute.
tencir D 271, quereller.
tençon B 469, tençun D 45, dispute.
tendra A 603, D 121, 377, tiendra.

```
tenebror D 593, ténèbres.
tenebrous C 66, ténèbreux.
   tenent A 127, tiennent.
tenget A 631, tienne.
tenser B 785, défendre.
terra C 932, tiendra.
testimoine C 340, témoignage.
testimonier D 167, témoigner.
teus B 122, 438, 465, 592, 636, 712, 722, 741, C 873, tex C 429, 585, 621,
788, 1020, tel (suj.).
    thesique B 903, phthisique.
tiel A 257, 679, tel.
tiegne B 281, C 242, tienne.
tierce B 24, 511, troisième.
tierçaine C 377, fièvre tierce.
tire E 87, 88, 103, 112, 606, 685, 858, 902, 953, 987, 989, 1043, 1072,
1115, 1215, 1294, 1298, rang.
    toile C 1109, taie.
    toilent A 346, ôtent.
    toille C 837, ôte (subj.).
toilt A 80, 157, 161, 183, 199, 200, 504, 513, 536, 845, ôte (ind.).
tol A 560, ôte (imp.).
    tolt A 139, 638, 641, 653, B 87, 91, 295, ôte (ind.).
    tornoi C 138, 419, péril, bataille.
    torrai E 690, ôterai.
    tosdis B 23, toujours.
    tostans B 556, toujours.
    tourble E 180, 1474, trouble.
    tout C 229, ôte (ind.).
    tramettre A 16, B 361, 838, transmettre.
    travailler A 452, 682, B 9, C 321, 844, souffrir (du mal d'enfant).
    travaut B 79, souffre (suj.). travaillier C 329, faire souffrir.
    travaller A 158, souffrir.
trecherie B 130, tricherie.
tredurement D 911, durement.
    tregetement D 42, sortilège.
    trek'a D 758, jusqu'a.
trencheisun A 443, tranchées.
    trespasser B 438, surpasser.
tresluisant A 177, træsluisant A 152, translucide.
    tressuer A 196, suer.
    tribler A 197, 793, 923, B 845, 850, 946, 1062, 1029, 1046, 1075, 1081, 1280,
1313, réduire en poudre.
   trisuler E 363, réduire en poudre.
tristeur E 1062, tristesse.
tristresce E 1065, tristesse.
tristur A 346, D 268, 366, tristesse.
    trivler B 148, réduire en poudre.
troeve C 507, 520, 521, trouve (ind.).
troevent C 523, trouvent (ind.).
troille C 255, treille.
troveure D 1350, découvert.
truis E 404, 453, 545, D 908, E 46, 515, trouve (ind.).
    truisse D 608, trouve (subj.).
    truist B 807, trouve (subj.).
    tutens D 186, toujours.
```

U

uel B 212, 389, æil. uem D 86, 288, on. uil D 214, æil. uindre D 245, oindre. uinge A 266, oigne (subj.). uitisme E 1254, huitième. ume A 122, homme. umur A 419, humeur. unes E 1059, des. ungent A 706, onguent. unkes A 582, jamais. unuré A 376, honoré. ure A 581, heure. us B 694, usage. user A 458, 459, se servir.

v

vaillant A 151, 168, 178, valant vainne E 223, veine. vaintre B 480, D 696, 726, E 1479, vainore. vair A 746, de diverses couleurs. vaisel A 602, 606, bassin. valur A 30, 34, 117, 185, valeur. vaslet A 698, valet. vaut C 8, voulut. veement A 112, 699, vue. veinette A 754, petite veine.
veintre A 142, 212, 218, 554, 591, vaincre.
veinture B 887, victoire.
vené D 381, 1247, veiné.
venent A 27, viennent.
veneor D 1122, veneur. venissaint E 1202, vînssent. venoison C 1104, venaison. venredi E 736, vendredi. ventrail D 477, 618, 1355, entrailles. ventraille D 109, entrailles. ventreil A 536, entrailles. venture B 859, victoire. verai C 486, 876, vrai. verdor B 189, 190, 213, 343, D 1269, verdur A 218, 568, 797, 897 D 189, 296, couleur verte. vergoigne C 229, vergogne. vergoigneus E 1492, pudique. vermail E 140, vermel E 268, vermeil. 22 PANNIER, Lapidaire.

vermellet B 443, vermeil.
verté A 463, vérité.
vertuos A 600, qui a des vertus.
vesperin D 1213, de soir.
victorie D 106, victoire.
viés E 76, 315, 393, 564, 600, vieux, vieille.
viole D 402, violette.
vilonie C 474, vilonnie E 558, vilenie.
vilté A 120, mépris.
virge E 719, vierge.
vis A 470, visage.
vitaille C 106, aliment.
vivre C 4078, 1079, guivre.
voilt A 146, 463, 478, veut.
voir C 430, E 137, 292, 1023, 1493, 1494, 1526, vrai.
voir E 131, 704, vérité.
voire (la) E 314, 1345, vérité.
voire E 444, verre.
voloper A 407, envelopper.
volsist B 230, voulút.
volt A 486, 530, 614, 625, 645, veut.
vost C 9, voulut.
vregele B 753, vergette.
vregié B 788, vergette.
vregié B 788, vergette.
vuelt B 493, veut.
vuil D 105, veux.
vuitisme E 1251, huitième.
vuodra D 127, voudra.

# Y

ydrope A 490, hydropisie. ydropiscie B 77, hydropisie. yels B 451, yeux. yert B 884, sera. yvrace C 625, ivresse.

# TABLE DES MATIÈRES

| Notice préliminaire                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LIVRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| LAPIDAIRES D'ORIGINE ORIENTALE                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Préface                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                |
| Première partie. La première traduction française du lapidaire de Marbode  Chapitre I. Le lapidaire latin de Marbode  Chapitre II. La première traduction française du lapidaire de Marbode. Examen des manuscrits.                                     | 15-69<br>15                      |
| Chapitre IV. Texte de la première traduction du lapidaire de Marbode                                                                                                                                                                                    | 28<br>34                         |
| Deuxième parlie. Autres traductions en vers et en prose du lapidaire de Marbode.  Chapitre I. Préface générale. Description des manuscrits.  Chapitre II. Lapidaire de Modéne.  Chapitre III. Lapidaire de Berne.  Chapitre IV. Lapidaire de Cambridge. | 70-188<br>70<br>81<br>108<br>145 |
| Troisième partie. Le lapidaire attribué à Mandeville                                                                                                                                                                                                    | 189 <b>-2</b> 04<br>189<br>195   |
| LIVRE II.                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Lapidaires d'origine chrétienne.                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Préface                                                                                                                                                                                                                                                 | 207                              |
| Première partie. Le lapidaire en vers                                                                                                                                                                                                                   | 229<br>238                       |
| Deuxième partie. Le lapidaire en prose                                                                                                                                                                                                                  | 286<br>286<br>291                |
| APPENDICE 1 (voy. p. 236)                                                                                                                                                                                                                               | 298<br>299                       |
| caises en vers                                                                                                                                                                                                                                          | 303<br>307<br>309                |
| Glossaire des cinq lapidaires en vers                                                                                                                                                                                                                   | 312<br>341<br>345                |

# ERRATA

lisez: P. 28, 1. 27, un dialectal un signe dialectal. - 1. 30, on ne le trouve pas on ne le trouve pas écrit. P. 44, v. 293, mult grant grantment. - note du v. 293 A om.mult A grant. P. 49, v. 433, sainemen sainemenz. P. 57, v. 647, Ematite ematite. P. 63, 1. 4, XLVI XLIV. P. 84, v. 106, 486 106. P. 93-95 de 402 à 466 le numérotage doit être reculé d'un vers. P. 104, v. 780, 788 lisez: 780. P. 138, v. 994, mettez un point après carseront. P. 154, faire rentrer le v. 305, qui n'a que sept syllabes. P. 161, v. 536, mesgne lisez: mesgue. - 1. 26, XVIII XIX. P. 177, v. 1046, mesgne mesgue. P. 477, 1. 23, LII XLII. P. 483, 1. 43, LL L. P. 329, l. 42, mesgne mesgue. P. 237, 1.15, 412 413. P. 338, I. 32, suj. subj.

découverte.

1. 53, découvert

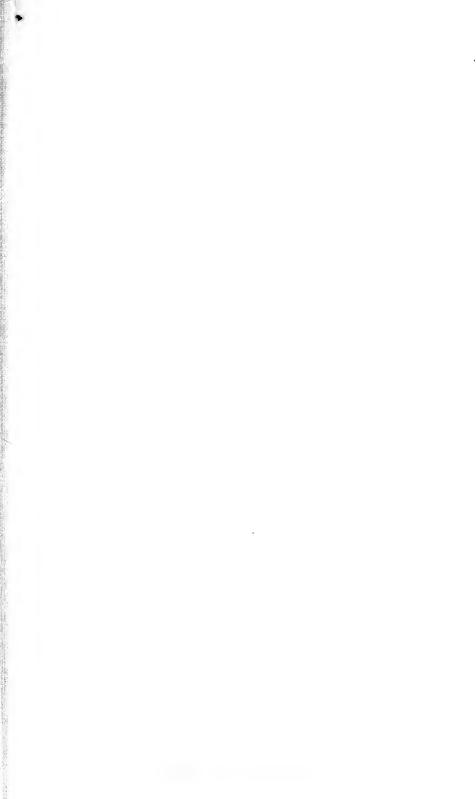

age .

RINDING --- 1. APK 21 MOU

PQ 1327 L3P3 Pannier, Léopold Charles Augustin (ed.) Les lapidaires français

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

